**DERNIÈRE ÉDITION** 



QUARANTE-SIXIÈME ANNÉE - Nº 13694

Fondateur : Hubert Beuve-Méry

Directeur : André Fontaine

DIMANCHE 5-LUNDI 6 FÉVRIER 1989

PC-PS: accord

dans la désunion

Le PCF et le PS présente-

ront des listes communes dans 80 % des villes de

plus de vingt mille habi-

tants, mais il y aura des

# M. Gorbatchev à Pékin en mai

145 a 16 27.

Charles Total

and he was

The Control

4 22 7

S DESTRUCTION OF THE

24 - 17 A

 $\rho_{\rm tot} \sim 10^{10} {\rm GeV}^{2}$ 

The second

16

A détecter les toxicon

Milkhall Gorbetchev se rendra à Pékin à la mi-mai pour le premier « som-met » sino-soviétique depuis trente ans. La date a été confirmée samedi 4 février par M. Deng Xiaoping à M. Chevardnadze. Recevant à Shanghai le chef de la diplomatie soviétique, le vieux maître de la Chine a rappelé les beaux jours de l'amitié entre les deux grands du com-munisme dans les années cinquante. Poursuivant sa politique de « réforme » et d'« ouverture » - en fait de remise en cause de la politique maoiste, M. Deng, âgé de quatre-vingtquatre ans, entend laisser sa griffe sur cette normalisation.

Longuement préparé, précédé de la visite à Moscou en janvier du ministre chinois des affaires étrangères, M. Qian Qichen, la séjour à Pékin de M. Chevardnadze s'est déroulé dans l'atmosphère la meillaure possible. Cette première visite depuis plus d'un quart de siècle d'un ministre soviétique des affaires étrangères confirme la normalisation des relations entre deux voisins qui, en 1969, étaient au bord de la guerre. Sa mission accomplie, M. Chevardnadze se rend à Islamabad pour une délicate négosistion sur l'Afghanistan.

i reviendra, bien entendu, à MM. Gorbetchev et Deng de célébre ces retroi-vailles Leur nouvelle alliance ne sera plus fondée sur des relations de suzerain à vassai -Pékin a été très ferme à ca sujet. - mais sur le principe de l'éga-

Les deux parties y trouvent leur compte. M. Deng peut faire valoir que les « trois obstacles » qui s'oppossient, selon les Chinois, à cette normalisation retrait des Soviétiques d'Afghanistan et des Vietnamiens au réduction de la présence militaire soviétique le long de la frontière chinoise - sont levés ; M. Chevardnadze a précisé que les troupes soviétiques et chinoisea qui se font face allaient être réduites. De son côté, M. Gorbatchev n'aura plus à se préoccuper du vieux front asiatique. Ce qui lui permettra de poursuivre la réduction des dépenses militaires et de faire valoir les ambitions de l'URSS comme puissance asiatique.

enant plus compte de leurs intérêts communs que de ce qui les sépare, Chinois et Soviétiques souhaitent accélérer le développement de la coopération économique. lis sont déterminés à se dégager d'une crise cambodgienne qui n'a que trop duré et à voir se rétablir en Asie une stabilité que leur longue rivalité avait mise à mal. ils pourront, par ailleurs, jouer de leur nouvelle amitié dans la subtile diplomatie triangulaire qu'ils mènent avec les Etats-Unis.

Deux grands protagonistes du conflit sino-soviétique, Mac Zedong et Brejnev, étant non seulement morts, mais désavoués jour après jour par leurs successeurs respectifs, il est désormals possible d'enterrer la hache de guerre sans que personne perde la face. A un moment où les réformes engagées pour donner de l'efficacité à un communisme vieillissent rencontrent de sérieuses difficultés. Pékin comme Moscou ont besoin de toutes leurs ressources pour prouver la supériorité de leur



# La visite de M. Dumas à Téhéran

# à la reconstruction de l'Iran

M. Roland Dumas, ministre des affaires étrangères, se rend en Iran les 5 et 6 février. Ce voyage officiel est une « première ». Aucun membre d'un gouvernement français n'avait, avant lui, été accueilli à Téhéran depuis l'avènement de la République islamique, qui fête en ce moment son dixième anniversaire. M. Dumas manifestera l'intérêt de la France pour la reconstruction de l'économie iranienne. (Lire page 4 l'article de Jean-Pierre Langellier.)



# Hostiles aux propositions de M. Bonnemaison

# La France veut participer | Les syndicats pénitentiaires relancent l'agitation

Après la remise du rapport Bonnemaison au garde des sceaux, les principaux syndicats de surveillants de prison appellent à une reprise de leur mouvement - blocage des écrous, des transferements et des extractions - le lundi 6 février. Au ministère de la justice on est, cette fois, décidé à sanctionner tout manquement à la loi. M. Bonnemaison estime qu' « il faut lire le rapport avant de juger et surtout d'appeler à l'aventure ».

Cela n'a pas traîné. Rendu public en sin de matinée du 3 sévrier, le rapport Bonnemaison - une centaine de pages denses assorties d'une annexe de cent propositions - a été condamné sans appel par les princi-paux responsables des syndicats des personnels pénitenciaires qui amoncaient aussitôt qu'ils allaient tout mettre en œuvre pour bloquer, « dès hardi 7 hourses et aussi que , « dès tundi 7 heures et pour une période indéterminée », le fonctionnement des prisons et, par voie de consé-quence, celui de la justice.

La base, bien sûr, n'a pas été consultée, pas plus qu'elle n'a eu le temps de prendre connaissance du rapport. Qu'importe. Les surveillants sont repartis pour un mouvement qu'on annonce plus dur encore qu'aux mois de septembre-octobre

derniers. Il a suffi de savoir que le rapporteur n'était pas parvenu à décrocher le fameux « 1/5 » - la parité avec la police pour la retraite – et qu'il propose la suppression d'une partie du programme Chalandon de construction de nouvelles prisons pour remettre le feu aux poudres.

AGATHE LOGEART. (Lire la sulte page 8.)

Voir aussi page 8: « France, ta justice fout le camp »
par Jacques Vialette (FO) « Débattre de manière responsable » par Gilbert Bonnemaison

# « primaires » dans plu-sieurs municipalités-phares de l'union de la gauche. PAGE 6 Pont aérien pour Kaboul

L'ONU va ravitailler la capitale afghane. PAGE 3

# Sécheresse et pollution

M. Lalonde met en place une « cellule de surveil-

# PAGE 8

# La mort de John Cassavetes

Le grand indépendant du cinéma américain. PAGE 10

# **Télévision** et violence

Cinq chaînes élaborent un « code de bonne conduite ». PAGE 7

RÉGIONS Le contrat de plan de l'Alsace PAGE 12

# « Grand Jury RTL-le Monde »

M. Charles Pasqua invité dimanche à 18 h 15.

Le sommaire complet se trouve en page 16

# Le renversement de la dictature Stroessner

# Au Paraguay, d'un général à l'autre jectiles ont écrêté des toits

Au Paraguay, trente-cinq ans de règne absolu s'achèvent. Les premiers moments d'euphorie passés, reste une interrogation : la démocratie « tangible » promise par le nouvel homme fort du pays, le général Andres Rodriguez, est-elle possible? Pour l'insouvernement provisoire \* présentable » a été formé.

**ASUNCION** de notre envoyé spécial

Le général Stroessner, donc, est tombé! Ce cri vengeur dans la rue, ces insultes contre sa personne, n'étaient rien qu'un petit

LE MONDE

**AFFAIRISMES** 

informés, conscients, responsables.

Également au sommaire :

Par Claude Julien

air d'allégresse, vendredi matin 3 février, qui s'est envolé dans la soirée. Après trente-cinq ans de despotisme indolent et une nuit de combats au canon et au mortier, c'est ce qui frappe le plus à Asun-cion : la tranquillité des gens ; la mesure, dans le triomphe, de l'opposition : et la componction de la presse, qui a commence par titrer que « la cavalerie s'est souspéciale que le nouveau président, général Rodriguez, avait pris ses fonctions. Quant au tyran, que Dieu le garde et fasse · respecter ses droits de l'homme - ailleurs

qu'ici! Vendredi matin, des gens ont crié, nous dit-on : « Vive la liberté! . M. Aldo Zucolillo,

Février 1989

directeur d'un journal interdit par le régime, raconte que des cen-taines de jeunes sont venus pousser ce cri sous ses fenêtres; il affirme aussi qu'un peu partout on a fait le V de la victoire. Célébration modeste et vite terminée. Asuncion a fini par s'endormir comme tous les autres soirs, à l'exception de ce jendi 2 février où les blindés du général Rodriguez se sont promenés devant des ants distraits avant de commencer à tirer. Il faut regarder les façades cri-

blées par les balles ou détruites par les obus pour se convaincre qu'il y a eu vraiment bataille, et que le dictateur s'est battu avant de se rendre. Près du quartier général de la police – l'un des objectifs des insurgés, - les pro-

d'immeubles et pulvérisé des vitres. La caserne qui abritait la garde présidentielle, à deux pas de la résidence du chef de l'Etat, a beaucoup souffert. C'est là que le général Stroess-

ner s'était réfugié après avoir sui le domicile de sa maîtresse, où un commando avait essayé de l'enlever. Il était en compagnie de son fils Gustavo, âgé de quarante-six et promu récemment colonel. Les soldats d'élite chargés de sa protection ont résisté tant qu'ils ont pu, comme en témoignent des arbres calcinés, des grilles tordues, des murs défoncés.

CHARLES VANHECKE. (Lire la suite page 5.)

Les polémiques autour de Pechiney et de la Société générale

# Mauvaises affaires pour la démocratie chie. En d'autres temps, cela suf-

La dernière livraison du baromètre de la SOFRES (publié par le « Figaro Magazine du 4 février) traduit une légère baisse de la cote de confiance dont bénéficient le président de la République (58 %, - 2 points) et le premier ministre (55 %, - 1 point), confirmant ainsi que l'opinion ne leur tient pas rigueur du développement des affaires . Pechiney et Société générale.

par Olivier Duhamei

Les « affaires » occupent les médias, la justice, les hommes politiques et, au moins par brèves allusions, nombre de conversa-tions. Et le feuilleton devrait continuer; celui de Pechiney, puisque le ou les initiateurs sont toujours recherchés, celui de la Société générale, puisque la COB quere enfin une enquête. Comme tous les feuilletons politicomédiatiques, personne ne sait quand ni comment il se terminera. Mais le feuilleton est suffi-

samment avancé pour tenter d'en déchiffrer les effets. Ou plutôt, pour commencer, les non-effets.

Quoi de plus surprenant que l'absence de conséquence électorale des « affaires ». On s'attendait qu'elles nuisent aux socialistes, entretiennent l'abstentionnisme, profitent aux partis extrêmes, lepéniste et communiste. L'élection de Bernard Tapie à Marseille dément tous ces pronostics : le candidat soutenu par les socialistes l'emporte contre le sortant URC, le PC ne progresse pas, le Front national chute, et, alors que ces deux partis récusaient le duel final, la participation progresse notable-ment au second tour. De surcroît, c'est un homme d'affaires qui l'emporte en pleine tourmente

affairiste. Deuxième surprise, François Mitterrand n'est pas touché, du moins pas dans l'opinion publique. Certes, des responsables de l'opposition croient enfin venu le moment de sa e giscardisation », des médiacrates de tous horizons poursendent à nouveau la monar-

firait à enclencher la spirale qui conduit à la démission. Mais Grévy n'était pas élu du peuple, et les sondages n'existaient pas sous

la IIIº République. Aujourd'hui, 62 % des Français récusent le délit d'amitié : « Si un ami personnel du président de la République s'était enrichi illégalement dans l'affaire Pechiney, cela ne mettrait pas en cause François Mitterrand, on n'est pas responsable des délits commis par ses amis »: 28 % seulement estiment que - cela mettrait en cause François Mitterrand, il doit être très attentif au choix de ses amis », et cette réponse ne l'emporte que chez les sympathi-sants du RPR et du Front national (enquête Figaro-SOFRES réalisée du 27 au 31 janvier). Etonnant résultat, où les uns verront la persistance d'une inébranlable tontonmania et les autres l'attachement aux principes élémentaires de l'Etat de droit.

Ainsi les « affaires » ne produisent-elles aucun des effets politiciens escomptes.

(Lire la suite page 7.)

A L'ÉTRANGER: Algéria, 4,50 DA; Mieroc, 6 dir.; Turisia, 700 ml.; Allemagne, 2.50 DM; Actriche, 20 est.; Belgique, 40 fr.; Canada, 1,95 \$; Actilises/Rémoion, 7,20 F; Côte-d'hobre, 315 F CFA; Denemark, 11 kr.; Espegne, 175 pes.; G.-B., 60 p.; Canada, 1,95 \$; Actilises/Rémoion, 7,20 F; Côte-d'hobre, 315 F CFA; Denemark, 11 kr.; Espegne, 175 pes.; G.-B., 60 p.; Canada, 1,95 \$; Actilises/Rémoion, 7,20 F; Côte-d'hobre, 315 F CFA; Denemark, 11 kr.; Espegne, 175 pes.; G.-B., 60 p.; Canada, 1,95 \$; Actilises/Rémoion, 7,20 F; Côte-d'hobre, 315 F CFA; Denemark, 11 kr.; Espegne, 175 pes.; G.-B., 60 p.; Canada, 1,95 \$; Actilises/Rémoion, 7,20 F; Côte-d'hobre, 315 F CFA; Denemark, 11 kr.; Espegne, 175 pes.; G.-B., 60 p.; Canada, 1,95 \$; Actilises/Rémoion, 7,20 F; Côte-d'hobre, 315 F CFA; Denemark, 11 kr.; Espegne, 175 pes.; G.-B., 60 p.; Canada, 1,95 \$; Actilises/Rémoion, 7,20 F; Côte-d'hobre, 315 F CFA; Denemark, 11 kr.; Espegne, 175 pes.; G.-B., 60 p.; Canada, 1,95 \$; Actilises/Rémoion, 7,20 F; Côte-d'hobre, 315 F CFA; Denemark, 11 kr.; Espegne, 175 pes.; G.-B., 60 p.; Canada, 1,95 \$; Actilises/Rémoion, 7,20 F; Côte-d'hobre, 315 F CFA; Denemark, 11 kr.; Espegne, 175 pes.; G.-B., 60 p.; Canada, 1,95 \$; Actilises/Rémoion, 7,20 F; Côte-d'hobre, 315 F CFA; Denemark, 11 kr.; Espegne, 175 pes.; G.-B., 60 p.; Canada, 1,95 \$; Actilises/Rémoion, 7,20 F; Côte-d'hobre, 315 F CFA; Denemark, 11 kr.; Espegne, 175 pes.; G.-B., 60 p.; Canada, 1,95 \$; Actilises/Rémoion, 7,20 F; Côte-d'hobre, 315 F CFA; Denemark, 11 kr.; Espegne, 175 pes.; G.-B., 60 p.; Canada, 1,95 \$; Actilises/Rémoion, 7,20 F; Côte-d'hobre, 315 F CFA; Denemark, 11 kr.; Espegne, 2,50 pes.; Canada, 1,95 \$; Actilises/Rémoion, 7,20 F; Côte-d'hobre, 315 F CFA; Denemark, 1,95 \$; Actilises/Rémoion, 1,95 \$; Actili

1

velle inédite, de Satyajit Ray. En vente chez votre marchand de journaux

diplomatique

Ces airs offusqués... Ces protestations indignées... Com-

ment ? La politique et l'argent ? Pouah! Ges nez pincés...

Au milieu de scandales récurrents, quelle attitude doit

adopter le citoyen ? Claude Julien rappelle que la démo-

cratie est une « création continue » et qu'elle requiert

l'attention soutenue, la volonté constante de citoyens

Que peuvent-ils faire devant les « affaires » qui éclatent

NICARAGUA: Le sandinisme dans ses dernuers

retranchements? Par Stéphane Rillacrts.

• ISRAEL : Les rêves brisés de Dimona, ville de « pion-

● TECHNOLOGIE : Le miracle n'a pas eu lieu, par Jean-

CINÉMA SOVIÉTIQUE: Quand tombent les derniers tabous, par Marcel Martin.

• LITTÉRATURE : « La Peur d'Onathbabou », une nou-

à Paris, à Tokyo, à New-York ? Ils peuvent tout.

niers ., par Florence Beauge.



**Dates** 

# Le Monde

7, RUE DES ITALIENS. 75427 PARIS CEDEX 09 Tél.: (1) 42-47-97-27 Télex MONDPAR 650 572 F Télécopieur : (1) 45-23-06-81

Edité par la SARL le Monde

Gérant : André Fontaine, cteur de la publication

Anciens directeurs: Hubert Beave-Méry (1944-1969) Jacques Fauret (1969-1982) André Laureus (1982-1985)

> Dorée de la société : cent ans à compter du 10 décembre 1944.

> > Capital social: 620 000 F

Principany associés de la société :
Société civile
« Les rédacteurs du Monde »,
Société anonyme
des lecteurs du Monde,
La Monde, Extensiées Le Monde-Entreprises, MM. André Fontaine, gérant, et Hubert Beuve-Méry, fondateur

Administrateur général : Bernard Woots. Rédacteur en chef : Daniel Vernet. Coréducteur en chef: Claude Sales.



Talex MONDPUB 206 136 F



Reproduction interdite de tous articles, sauf accord avec l'administration

Commission paritaire des journaux et publications, nº 57 437 ISSN: 0395 - 2037 Renseignements sur les microfilms et index du Monde au (1) 42-47-99-61

# TÉLÉMATIQUE

Composez 36-15 - Tapez LEMONDE **ABONNEMENTS** 

BP 507 09 75422 PARIS CEDEX 09 Tél. : (1) 42-47-98-72

|           | PRANCE  | PELIX   | SUSSE   | PAYS<br>role |
|-----------|---------|---------|---------|--------------|
| 3         | 365 F   | 399 F   | 504 F   | 780 F        |
| é<br>mois | 726 F   | 762 F   | 972 F   | 1 400 F      |
| 9 mats    | 1 030 F | 1 089 F | 1 494 F | 2848 F       |
| 1=        | 1 300 F | 1 390 F | 1 800 F | 2 650 F      |

**ÉTRANGER:** Par voie aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner

RENVOYEZ CE BULLETIN accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL 3615 LEMONDE code d'accès ABO

PORTAGE: Pour tous renseignements: tél.: 05-04-03-21 (numéro vert)

BULLETIN D'ABONNEMENT

**DURÉE CHOISIE** 6 mois 9 mois

Prénom Adresse

Code postal:

Localité :.

Il y a dix ans

# Khomeiny rentre à Téhéran

OMBIEN sont-ils, le février 1979, à acclamer l'ayatollah Khomeiny de retour en Iran après un exil force de près de quinze ans? Le chiffre de trois millions de personnes avancé par certains ne parait guère exagéré. Sur les quelque 30 kilomètres qui séparent l'aéroport de Mehrabad, où l'avion venant de Paris a atterri à 9 heures du matin, du cimetière de Behechte Zahra, où l'ayatollah doit prononcer son premier discours en terre iranienne, une foule dense a envahi la chaussée, emportant tout sur son passage. L'important service d'ordre mis en place par les religieux est rapidement submergé. Le « guide de la révolution » - que ses proches qualifient désormais d'imam - gagnera finalement Behechte Zahra en hélicoptère.

Impassible, comme à son habitude, assis sur une chaise de bois blanc placée sur une estrade de fortune qu'on a dressée au milieu du « cimetière des martyrs ». l'imam savoure son triomphe avec une discrétion que certains interpréteront à tort comme étant de l'indifférence. Il a toutes les raisons d'être comblé : il vient d'être plébiscité, et est plus que jamais détermine à imposer à l'Iran la République islamique qui lui tient tellement à cœur. Cette même foule qui vient de lui réserver un accueil triomphal était déjà descendue dans la rue voilà à peine quinze jours pour clamer son allégresse à l'annonce du départ du chah, aux cris de - La dynastie des Pahlavi est morte », « Le chah ne reviendra plus -. L'imam, quant à lui, est accueilli comme un envoyé de l'au-delà, aux cris de - L'ame de Hussein revient -. Les portes du paradis se sont ouvertes -. - C'est maintenant l'heure du martyre -. Quelques jours avant le départ du chah, un phénomène d'autosuggestion collective avait fait voir à des centaines de milliers d'Iraniens montés sur les toits de Téhéran les traits de Khomeiny se dessiner sur la face de la Lune... Interrogé au sujet de ce miracle, l'ayatollah Taleghani, en homme sage, avait répondu : « Je ne sais pas. Continuez à regarder et vos désirs seront exaucés. •

### L'imam n'aime pas le mot « démocratie »

Certes, les désirs des Iraniens sont désormais exaucés. Mais si tout le monde ou presque semblait souhaiter le retour de Khomeiny, il n'y a point d'unanimité sur la forme et la nature du régime qui doit se substituer à la monarchie des Pahlavi. Depuis son arrivée à Neauphle-le-Château en octobre 1978, Khomeiny n'a cessé de répéter qu'il souhaite l'installation à Téhéran d'une République islamique « conforme aux lois de l'islam ». Pour lui, nul besoin d'un référendum populaire pour entériner ce qui constitue l'évidence même. - Le peuple a déjà voté -, aime-t-il répéter aux différents représentants de l'opposition qui défilaient à Neauphle-le-Château, se référant aux manifestations qui se déroulent depuis plus d'un an en Iran contre le régime du chah.

En novembre, M. Karim Sandjabi, le chef du Front national (mossadéghiste) traditionnellement attaché à l'idée d'une monarchie constitutionnelle, s'est, à l'issue d'une rencontre avec l'imam, aligné ouvertement sur les positions dures de celui-ci en préconisant « l'abolition du régime monarchique illegal .. En octobre, M. Mehdi Bazargan, le leader du Mouvement de libération de l'Iran (MLI), l'aile pro-islamique du Front national, s'était montré plus réticent, affirmant qu'un changement - était possible et souhaitable dans le cadre constitutionnel ». Modéré par tempérament, velléitaire diront certains, M. Bazargan est connu

régime « par étapes » afin d'éviter tout soubresaut et d'épargner au pays les aléas d'un changement révolutionnaire. Il ne condamne pas toutefois ouvertement la stratégie révolutionnaire prônée par l'imam, ce qui équivaut à un acquiescement tacite des projets islamiques de ce dernier.

C'est donc au nom de l'ensemble de l'opposition que l'imam s'exprime sans

la \* populace \*, condamne les méthodes « plébiscitaires » de Khomeiny, qu'il qualifie d'a homme jaloux et ignare », et assirme, sans rire, qu'il sera arrêter les ministres de M. Bazargan si ces derniers tentent de s'installer dans leurs bureaux. En fait, le pouvoir se trouve déjà effectivement entre les mains des religieux, qui contrôlent la rue et neutralisent méthodiquement les différents leviers de l'appareil de l'Etat, lequel ressemble de plus en plus



hésitation et sur un ton ferme qui ne souffre aucune contradiction, du haut de son estrade de Behechte Zahra. « C'est moi, dit-il, qui vais désormais nommer un gouvernement, car la dynastie régnante est illégale, et ce gouvernement qui se dit légal est illégal. Je frapperai à la figure du gouvernement actuel et traduirai en justice devant les tribunaux que je formerai. Je ne permettrai jamais que le chah revienne. . Le ton contraste avec celui utilisé avec ambiguïté à Neauphle-le-Château et qui laissait parfois entendre que la révolution islamique pourraît revêtir un aspect démocratique. L'imam s'empressera d'ailleurs au début de mai de préciser à Qom qu'il n'aime pas le mot de « démocratie », qui, pour lui, a une connotation « occidentale ».

D'ores et déjà le gouvernement de M. Bakhtiar, de plus en plus isolé dans son somptueux bureau du palais de la présidence du conseil, est condamné. Le conseil de régence, créé deux jours avant le départ du chah, s'est disloqué et le conseil des ministres n'est plus qu'un cabinet de fantômes. Tout s'écroule autour de lui, mais M. Bakhtiar s'accroche au pouvoir avec l'énergie du désespoir. Il a tout fait, fin janvier, pour ajourner l'arrivée de l'imam afin de consolider les assises de son régime. Il a même négocié avec M. Mehdi Bazargan ainsi qu'avec d'autres dirigeants religieux conservateurs de Téhéran, une formule de compromis qui lui permettrait de demeurer au pouvoir « même avec Khomeiny à Téhéran -. Pour cela, il était disposé à aller à Canossa (Neauphle-le-Château) pour faire acte d'allégeance à l'imam. Ce dernier, conseillé par Bani-Sadr et Ghotbzadeh avait tué dans l'œuf ces tractations en proclamant qu'aucun accord n'était possible avec - Bakhtiar l'usurpateur ».

L'imam est décidé à battre le fer tant qu'il est encore chaud : le 5 février. il annonce la constitution d'un . gouvernement provisoire » sous la présidence de M. Bazargan, avec pour mission de mettre en place une République islamique. Bien que l'étau se resserre autour de lui. M. Bakhtiar, avec un entêtement qui frise l'inconscience, réagit comme s'il détenait

à un bateau en perdition. Paradoxalement, les ultras de l'armée, sur laquelle compte précisément M. Bakhtiar pour se maintenir au pouvoir, déclencheront le processus qui précipitera la chute du régime.

### Les « Trois Glorieuses »

Souhaitant châtier les homafars (soldans les rues de la capitale avant de se rendre à l'école Alavi pour faire acte d'allégeance à l'imam, les diavidan (Immortels), les unités d'élite de la garde impériale - le dernier carré des fidèles du chah, - avaient organisé, le 9 février en début de soirée, une expédition punitive contre la caserne de Douchane Tappeh, de l'armée de l'air. Ce fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. En réalité, l'armée, affaiblie par les épurations successives, démoralisée par le départ du chah, et minée par la stratégie de la fraternisation mise au point par les religieux, n'est qu'un tigre en papier. Elle s'effondrera comme un château de cartes, au cours de ce qu'il a été convenu d'appeler les « Trois Glorieuses » de la révolution iranienne qui, les 10, 11 et 12 février, marqueront la fin de la dynastie Pahlavi. C'est ainsi que, en quelques heures folles et sanglantes - il y eut plus de six cents tués et quelque trois mille blessés au cours des affrontements. - le problème de la transition a été réglé par les armes avec une rapidité que nul n'avait prévue. Dans le courant de l'après-midi du 12 février, M. Bazargan s'installe dans le palais de la présidence du conseil évacué précipitamment deux jours auparavant par M. Bakhtiar et son cabinet fantomatique.

Rien ne s'oppose désormais - théoriquement du moins - à la mise en place des institutions de la République islamique. Mais la coalition hétéroclite qui a fait la révolution porte, elle, les germes de profondes contradictions qui se manifesteront au fil des ans dans une lutte interminable pour le pouvoir. La composition même du gouvernement de M. Bazargan constitue une anomalie. Présenté comme un cabinet de coalition dont l'objectif est de créer les

il ne comprend, dans un pays en proie à la fièvre révolutionnaire, que des personnalités pour la plupart proches du MLI et du Front national, pour lesquelles la vertu essentielle est la modération. Les radicaux de gauche - fedayin et moudjahidines, qui ont pourtant joué un rôle décisif au cours des - Trois Glorieuses -, sont absents, ainsi que, ce qui est encore plus étrange, les représentants des religieux, qui constituent le fer de lance de la révolution islamique.

Mais les religieux demeurent toutpuissants dans le pays et forment pour ainsi dire un « gouvernement parallèle » englobant les comités révolutionnaires, les tribuneux islamiques et les gardiens de la révolution. Son autorité battue en brèche. M. Bazargan menace de démissionner vers la fin de février. L'imam Khomeiny se retire à Qom le 1º mars pour lui laisser le champ libre. Mais la dualité du pouvoir ne prend pas fin pour autant. L'Iran a de nouveau deux gouvernements, dont le plus puissant est sans conteste celui qui siège officieusement à Qom sous la présidence de l'imam. Vers la mi-mars, M. Bazargan croit remporter une première mais fragile victoire contre les activistes islamistes en obtenant de l'imam la suspension de tous les procès et exécutions sommaires commencées avec la mise à mort, le 16 février, du général Nassiri, l'ancien chef de la SAVAK. Les procès reprennent cependant avec la même procédure expéditive après la proclamation de la République islamique le 2 avril, à l'issue d'un référendum-plébiscite qui a été boycotté par les forces de gauche.

Les divergences s'accentuent au sein de l'équipe dirigeante. Le 14 avril, l'ayatollah Taleghani, connu pour ses vues progressistes, se retire de la vie publique pour protester contre les abus commis par les comités islamiques. Sandjabi quitte le gouvernement pour marquer son désaccord. Fin octobre, M. Bazargan avoue que son gouvernement - ressemble à un couteau sans lame ». Il est critiqué sans répit ni ménagement pour son « incompétence » et son « réformisme », accusé de chercher à restaurer les structures de l'ancien régime et de pe pas appliquer les décisions du Conseil de la révolution. On le soupconne d'être favorable à un rapprochement avec les Etats-Unis. Sa rencontre, le 1st novembre, à Alger, avec Zbigniew Brzezinski (le conseiller de Jimmy Carter), considéré à Téhéran comme « le plus farouche des défenseurs de l'ancien souvergin », sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. L'occupation, le 4 novembre, de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran par un groupe d'étudiants islamiques, semble avant tout dirigée contre M. Bazargan, qui, pris violemment à partie par les étudiants de la ligne de Khomeiny, présente deux jours plus tard sa démission à l'imam, lequel charge le Conseil de la révolution de prendre en main les affaires de l'Etat.

Le départ de M. Bazargan n'a rien réglé, et les contradictions de son gouvernement se retrouvent au sein du Conseil de la révolution présidé par M. Bani Sadr, dont l'autorité en tant que chef de l'Etat sera constamment battue en brèche par le tout-puissant parti républicain islamique de l'ayatollah Behechti. Avec le départ de M. Bani Sadr et des Moudjahidins de M. Massoud Radjavi, mis hors la loi en juin 1981, et enfin des communistes du Toudeh, dont les rangs ont été décimés en février 1983, la révolution, qui, en février 1979, avait soulevé tant d'espoirs, est désormais confisquée entièrement par les religieux. La lutte pour le pouvoir se déroulera désormais au sein du sérail isla-

| pour être partisan d'un changement du | vraiment le pouvoir. Il dit ne pas craindre | fondements d'une République islamiq                                                                                                  | ue. JEAN GUEYRAS. |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                       | "GRAND JURY" I                              |                                                                                                                                      | Je                |
| CHAR<br>PAS                           | dimanci                                     | animé par<br>Jean-Pierre DEFRAIN<br>avec André PASSERON<br>et Edwy PLENNEL (Le Monde)<br>Paul-Jacques TRUFFAUT<br>et Paul JOLY (RTL) |                   |

Day .

# Etranger

# Le retrait de l'armée rouge d'Afghanistan

# L'ONU va organiser un pont aérien pour ravitailler Kaboul

Le bureau de l'ONU chargé de la coordination des secours à destination de l'Afghanistan commen-cera, d'ici à quelques jours, à envoyer par voie aérienne des vivres et des médicaments à Kaboul, out noncé, vendredi 3 février, des responsables des Nations unies à Genève et à New-York tandis que se poursuivait le retrait des troupes de l'armée rouge. « Cette mesure fait partie de l'opération Salaam, a souligné M. Nadia Yosnes, porte-parole de l'ONU

Market and the second of the s

Berthalt.

THE ACTION OF THE PARTY OF THE

Art or September 11.5

The state of the s

M Resign Ten

**海教** 

MANUFACE TO

The state of the s

SHOW THE PARTY OF THE PARTY OF

The state of the state of MAN AND THE STATE OF THE STATE

34.4401.771

A STATE OF THE STA

Spece !

Appendix a second

着 ハヤナ こうし

10 N

product of

**有数元十分** 

Sep 17 3

france .

de Pabores . . . .

WHEEL CO.

à Genève. Il s'agit d'aider l'Afghanistan à assurer sa reconstruction. » Un accord de principe a été conclu avec les groupes de résistants alghans pour que ces derniers ne fassent pas feu sur les appareils délivrant des secours à la capitale afghane. En contrepartie, les Nations unies out promis d'acheminer davantage de ces secours dans les régions contrôlées par la résistance. Entre-temps, une longue colonne de chars et de camions militaires soviétiques a quitté

KABOUL

de notre envoyé spécial

Kaboul et emprunté la route de Salang à destination de la frontière avec l'URSS. Selon des sources soviéde la trantiere avec l'URSS. Selon des sources sovie-tiques et afghanes, il ne resterait plus que 1 500 soldats de l'armée rouge en Afghanistan après le passage de ce convoi. Près de 25 000 soldats soviétiques — 24 443 exactement — ont été d'un autre côté, déjà rapatriés par avions a indiqué vendredi le quotidien de l'armée soviétique Krasnala Zvezda. Ce quotidien indique que la situation à

Kandahar, principale ville du Sod, évacuée par les troupes soviétiques en soût dernier, est « alarmante ». Selon le journal, la résistance bombarde l'aéroport et les avions qui apportent des munitions aux assiégés doivent éviter les missiles lancés par les rebelles. Enfin, une commission d'enquête de l'ONU a accusé vendredi l'Union soviétique d'avoir semé de nouvelles mines lors du début de son retrait d'Afgha-nistan l'été dernier. ~ (AFP, AP.)

# Ismat Muslim, seigneur de la guerre armé par les Soviétiques



maisons qu'il possède dans la capitale. Devant le portail avengle de sa résidence, les gardes disposent d'une grande guérite. A l'intérieur, d'autres se chauffent auprès d'un Ismat Muslim est le chef d'une armée de plusieurs milliers d'hommes (entre 6000 et 10000, radiateur électrique. Un transistor diffuse de la musique sirupeuse. Quatre fusils d'assaut Kalachnikov selon les estimations), puissamment équipés : blindés, artillerie, missiles. sont suspendus à une patère, un ber-Les Achekzays sont une tribu dont ger allemand veille. Ismat Muslim a beaucoup d'amis, mais il est

les racines s'étendent de la région de Karachi (Pakistan) jusqu'en Union soviétique, en longeant l'Iran. Ismat Muslim est le chef de la famille des méliant ; à Kaboul, il est protégé par trois cents « gardes du corps », mobilisables dans l'heure, armés Ziei et le guide de 50 000 Achek-zays. A Kaboul, il est connu comme inson'aux dents. le loup blanc. Personne ne peut se vanter de l'avoir jamais offensé, car il est trop puissant. Dans la maison an sol recouvert de tapis Boukhara rouges, tout le monde se lève quand Ismat Muslim

Ces temps-ci, il habite l'une des arrive. Accolade, whisky, nous parlons d'abord du temps et des blessures du maître de céans, qui sont nombreuses. Il fut autrefois un seigneur de la guerre anti-communiste. Il revendiqua, au sein de la resis-tance afghane, une place digne de son rang et de sa puissance, mais ne l'obtint pas. Alors, Ismat Muslim, moyennant espèces sonnantes et trébuchantes, décida de soutenir l'autre côté, le gouvernement pro-communiste partisan de l'interven-

Grâce au gouvernement du président Najibullah, grâce aussi aux « Chouravis » (les Russes), il s'est construit une redoutable armée privée. Si Kandahar, la deuxième ville

du pays, n'est pas encore tombée, c'est grâce, on à cause, de lui.

# Un seul camp:

Seigneur, « traître », « collaborateur ., opportuniste ou homme d'honneur? L'histoire seule tran-? L'histoire seule tranchera. Mais demain, lorsque Kaboul sera la proie de la poudre et du sang, où sera Ismat Muslim? - St les moudjahidins tuent des femmes et des enfants, je me battrai contre eux : si les forces gouvernementales tuent des femmes et des enfants, je me battrai contre elles. .

Selon de bonnes sources, depuis quelques jours, Ismat Muslim, préoyant, fait rentrer ses hommes sur Kaboul, par centaines, par milliers. Il tue sans scrupules les moudjahidins mais sur la route qu'il contrôle, celle qui relie Spinboldak (frontière pakistanaise) à Kandahar, personne ne peut nier qu'il a toujours laissé passer les blessés de la résistance afghane. S'il le voulait, il ferait « tomber » vite fait la garnison de Kandahar.

Et le gouvernement de Kaboul Il ne conneît qu'un camp, le sien : il se bat - pour l'Afghanistan ... Aujourd'hui, il défend Najibullah cet homme . propre et droit ., mais il n'a . rien à voir avec le gouvernement ». Il est » au milieu ». Il y a deux ans, les forces gouvernementales se sont battues au canon, - en plein Kaboul, contre l'armée d'Ismat Muslim

ll hait Gulbuddin Hekmatyar, le chef du Hezb-l-Islami (tendance Gulbuddin), le groupe fondamenta-Gulbuddin), le groupe fondamenta-liste le plus intransigeant de la résis-tance. Tant pis pour l'image : quand il parle de Gulbuddin, il y a dans les yeux d'Ismat Muslim la férocité joyeuse des cavaliers de Kessel. Il a appris, dit-il, à l'école, à l'armée, à connaître Gulbuddin, « cet esplon interactional et des propositions de l'accommentation de l'école de l'accommentation de l'accommentation de l'école de l'accommentation de l'accommenta international, ce faux musulman, ce Khomeiny . Régulièrement, leurs troupes s'entre-tuent, là-bas, du côté

de Kandahar. Mais Ismat Muslim aime et res-pecte Abdul Kaq, commandant prestigieux du Hezb-I-Islami (tendance Khales). Il y a deux mois, ils se sont rencontrés et se sont mis d'accord pour ne pas s'attaquer l'un l'autre. Abdul Haq, dit Ismat Muslim, ne posera pas de bombes dans le bazar, dans la ville, ll est comme lui,

il - respecte la vie humaine ». Plus tard, devant ce superbe portrait de lui-même en uniforme de général, apporté par quelques serviteurs, il parle du roi (« Nous sommes de la même famille »), puis de l'avenis : « J'essaleral de séparer les deux camps, comme je l'ai tou-jours fait. - Ismat Muslim, un homme d'honneur? Un Afghan,

LAURENT ZECCHIMI.

# Les soldats sur le départ : petites affaires et nervosité

KABOUL de notre envoyé spécial

La route qui mène à la frontière soviétique, par le turmel de Salang, part d'un embranche-ment sur la voie circulaire qui borde les fau-bourgs de la capitale. « Salang : 120 kilomêtres », prácise un penneau. Depuis deux jours, les journalistes encore présents à Kaboul se randent à cet androit pour assister au départ des convois soviétiques. Vendredi 3 février, Kaboul est recouverte par un manteau de neige de près de 20 centimètres d'épaisseur. Dans la nuit plusieurs centaines de véhicules, cernions et blindés, se sont succédé, sans interruption. Avec deux confrères, Jean-François Laven, de l'Express; et Patrick Robert, de l'agence photo Sygma, nous nous trouvons à cet endroit.

qui emoure un camp soviétique, un attroupe-ment s'est formé. Une quinzaine de soldats soviétiques, à l'intérieur, parient avec une vingtaine de jeunes Afghans, à l'extérieur. Les soldats, comme c'est courant, sont en train de vendre des pièces détachées en tout genre, pro-venant du matériel militaire soviétique. Brusquement, l'un d'eux, qui porte un kalachnikov, se met à hurier en armant son fusil. Nous recu-lons vers le taxi. Il ouvre alors le feu. Quetre ou cinq balles s'enfoncent dans la neige, à quel-ques mêtres devant nous. Nous montons en catastrophe dans le taxi. Le soldat, toujours vociférant, tire encore une fois, et cette demière balle atteint Jean-François Leven, à travers la

portière. Une heure après, Leven sera accueilli à l'hôpital de la Croix-Rouge, où il sera opéré. jours. Il devait être évacué samedi après-midi, par l'avion spécial atfrêté par les ambassades de Grande-Bretagne et de France, qui rapatrient tous leurs diplomates. Le chargé d'affaires français, M. Raymond Petit, attendra cependant lundi avant de regagner Paris.

L'incident ressemble fort à une simple bavure. Dans les derniers jours de leur présence à Kaboul, les soldats soviétiques se sont efforcés de « faire le maximum » d'argent en vendant tout et rien. Leur nervosité s'est accrue. Le matin même, dans la principale rue de Kaboul, deux jaunes Afghans siphonnaient l'essence du réservoir d'un blindé soviétique, sous l'œil attentif de l'équipage. L'affaire faite,

# **Diplomatie**

La fin de la visite du président de la République en Inde

# M. Mitterrand a donné le coup d'envoi de l'« année de la France » à Bombay

Le voyage de trois jours de expériences déjà réalisées au dix-M. Mitterrand en Inde s'est huitième siècle? Ça coûte cher, acheré vendredi 3 février. à mais aux contribuables français, acheré vendredi 3 février, à Bombay, par un spectacle grandiose qui a marqué le coup d'envoi de « l'année de la France en Inde ». Auparavant, le prési-deut de la République avait reçu, à bord du ravitailleur la Marne, mouillé au large de Bombay, la communauté française de la ville et une délégation du CNPF en visite dans le pays. Sur le chemin du retour, il a fait escale à Doubai, où il a effectué une promepade en boutre.

BOMBAY

· ; !"

de natre envoyé spécial

Le spectacle inaugural de «l'année de la France en Inde», vendredi 3 février à Bombay, en prévendredi 3 sévrier à Bombay, en pre-sence de MM. François Mitterrand et Rajiv Gandhi, premier ministre indien, se voulait et s'annonçait grandiose. Il le sut, en effet, au moins par la débauche des moyens mis en œuvre : images synthétiques et vidéo à tous les étages, lasers qui scient le ciel, éclaboussures et sielées de inmières, trois cents dangiclées de lumières, trois cents dan-seurs, feux d'artifices grand siècle pour le vingt et unième qui s'annonce, musique électronique et celle de Ravi Shankar, le tout sur la plage de Chowpatty, lace à la baie de Bombay, devant une foule imom-brable évaluée à un million de per-

Il le fut aussi par son coût : 10 millions de francs ont été dépensés pour cette journée de lan-cement, son le quart du budget alloné à l'année de la France en Inde. M. Mitterrand, au cours de la conférence de presse qui a précédé, s'en est expliqué. Dix millions de francs pour une journée de bonheur dans un pays pauvre ? « C'est selon, chacun peut apprécier, a t-il dit. C'est un éternel débat. Fallait-il se contenter d'amener (à Borobay) des

qui sont aussi ceux qui contribuent le plus au monde à l'aide au développement. S'ils ont accepté cette charge supplémentaire, conservaire charge supplémentaire, croyez-moi, ils le font de bon cœur. Pourtant, en France comme ailleurs, on n'aime pas payer des impôts. L'opinion de chacun est libre. »

La fête gigantesque a offert à chacun, pour une heure, tout ce qui est possible. Le «futurisme de la science-fiction», comme dit M. Mitterrand. Des grands principes eliberté, égalité, fraternités sur écran vidéo. L'émotion et un symbole insistant : un petit Indien et une enfant blonde qui se tensient la main. En fond de acène, face à la mer d'Oman, les temps modernes et marchands : TGV, Airbus-320,

Ariane et le reste.

La France - du vin, du fromage et du Moulin-Rouge » chercherait-elle à modifier son image? La question a été posé par un journaliste indien. M. Mitterrand lui a répondu : « La France, c'est aussi Voltaire, Rousseau, Victor Hugo, Montesquieu, Descartes. Ce sont de bons vins, ceux-là. La France a besoin de ceux-là. La France a besoit de démontrer qu'au plan technologique elle a rattrapé les retards qu'elle avait pu prendre. On aurait pu ins-taller des étals avec du vin et du fromage. On pouvait aussi ajouter des lasers. » Le laser, en effet, s'accommode mieux que le fromage des huildines du front de most de des buildings du front de mer de Bombay, capitale commerciale et financière de l'Inde.

### La coopération mcléaire

Malgré de sérieuses difficultés sur le nucléaire et les télécommunications, domaines dans lesquels la France fondait quelque espoir de contrats, M. Mitterrand se félicite des résultats de la coopération économique avec l'Inde. En dépit de la concurrence soviétique sur le marché de deux centrales nucléaires, le président français estime qu'il y a a moyen de répondre aux demandes de l'Inde - et affirme que la France « est prête à s'engager à une coopé ration dans ce domaine ».

Il remarque cependant que la France a l'e intention d'être très exigeante sur les conditions et les garanties ». Compte tenu des « conséquences dommageables - du cléaire « dans certains pays ».

Bien que la société Alcatel soit mensoée de perdre l'immense mar-ché des télécommunications qu'elle convoitait, M. Mitterrand juge que le « dialogue » sur ce sujet s'est « bien déroulé » et que « si les Indiens le souhaitent, on peut aller plus loin et plus vite». Il insiste aussi sur le contrat conclu par la société Mérieux pour la construction d'une usine de production de vaccins et sur l'accord cadre de coopération biotechnologique signé mardi le février à New-Delhi.

Enfin, M. Mitterrand a évoqué un contrat signé jeudi à Paris entre Peugeot et la société indienne Maindra pour la production en Inde de dix mille camionnettes par an Son voyage a été dominé une nouvelle fois par la conviction, réexprimée, qu'il est nécessaire de réduire le · fossé - entre pays riches et pays

Au cours de sa conférence de presse. M. Mitterrand a souligné que sur ce terrain l'Inde est un partensire « particulterement néces-saire » et que M. Gandhi et lui-même avaient discuté, sans plus de précision, de « propositions très concrètes », en ce domaine. Il a rappelé que de nombreux chefs d'Etat et de gouvernement avaient été invités à participer, le 14 juillet, aux cérémonies du Bicentenaire de la Révolution française, au moment même où seront réunis à Paris les sept pays les plus industrialisés. - Ce n'est pas pour rien, a-t-il dit, que je les ai conviés. C'est pour parler de

JEAN-YVES LHOMEAU.

Les discussions sur une convention internationale

# Les Douze pourraient prendre une initiative contre les armes chimiques

Alors que se poursuivent, à Genève, les discussions sur la mise an point d'une convention interdisant l'usage, la fabrication et le stockage des armes chimiques, les Douze pourraient bientôt adopter une réglementation visant à mieux contrôler les exportations de produits douteux.

(Communautés européennes)

Les Douze pourraient bientôt adopter un règlement restreignant

séverement l'exportation de produits

susceptibles d'entrer dans la compo-

sition de gaz de combat et autres

armes chimiques : M. Hans-Dietrich

la controverse surgie à propos de

l'usine de Rabta, en Libye, a plaidé

dans ce sens dans une lettre adressée

à M. Jacques Delors. Le président de la Commission vient de lui répon-

dre qu'il partageait ses préoccups-

tions et qu'une telle réglementation répondrait parfaitement aux objec-

tifs retenus par la récente confé-rence de Paris sur les armes chimi-

ques. La Communauté devrait cette fois être en mesure d'agir vite.

En 1984, c'est-à-dire au beau

milieu de la guerre du Golfe, la Commission avait déjà présenté aux

Etats membres une proposition visant à soumettre à autorisation et

interdire, dans les cas douteux, l'exportation de produits chimiques pouvant être utilisés pour la fabrica-

tion d'armes. Le conseil des minis

tres de la CEE, à l'époque, ne l'avait

pas approuvée. Mais, observe M. Delors dans la lettre adressée à M. Genscher, la proposition est res-

tée sur la table. Il suffit dooc de

l'actualiser et notamment de revoir

la liste des produits visés; la propo-

sition ainsi corrigée pourrait être soumise à l'approbation des minis-tres des affaires êtrangères des

Douze des leur réunion du

Genscher, sans doute traumatisé par

de notre correspondant

Après l'échec de la tentative de

1984, les Etats membres avaient conclu de manière informelle un arrangement visant à limiter l'exportation de produits chimiques sus-pects. Mais la portée et la durée de cet arrangement plus ou moins occulte paraissent bien mal

sa mise en vigueur. connues: certains fonctionnaires affirment ne pas en connaître l'exis-tence. L'initiative de M. Genscher permettrait de disposer d'une réglementation communautaire en bonne et due forme, opposable à tous.

PHILIPPE LEMAITRE.

mardi, devant la conférence ; il avait laissé enten-

dre qu'un accord pourrait être scellé à la fin de 1990, mais le sentiment des experts est qu'il fau-

dra plusieurs années pour finaliser techniquement

le texte et recueillir les signatures nécessaires à

PHILATEL STES NOMBREUSES ILLUSTRATIONS EN COULEURS NOMBREUSES ILLUSTRATIONS EN NOMBREUSES ILLUSTRATIONS EN Nunch pierre Munch un entretien avec : Emile Munch une recherche sur Emile Munch une recherche l'air. Une recherche sur currespondance
pionnier de l'air.
première carte
première première LE MONDE DES PHILATELISTES

POUR VALORISER VOTRE PASSION DES TIMBRES En vente chez votre marchand de journaux

# La France veut participer à la reconstruction de l'économie iranienne

M. Dumas, qui devait arriver le dimanche 5 février à Tébéran pour une visite de deux jours, s'entretiendra avec plusieurs hommes clés du régime. Outre M. Ali Akbar Velayati - son collègue et son hôte, - il rencontrera M. Ali Khamenei, président de la République. M. Hachemi Rafsandjani, presi-dent du parlement, M. Mir Hussein Moussavi, premier ministre, et M. Gholamreza Agazadeh, ministre du pétrole.

Cette visite, brève mais char-gée, couronne, en bonne logique, la normalisation franco-iranienne induite par le dénouement de l'affaire des otages (4 mai 1988) et scellée par le rétablissement. après onze mois de rupture, des relations diplomatiques (16 mai). Mais M. Dumas souhaite maintenant qu'un - nouveau chapitre s'ouvre entre Paris et Téhéran. Hélas, le passé resurgit parfois de manière inopportune. En se rappellant cette semaine au bon souvenir de chacun, le terroriste libanais Anis Naccache, a suscité, à Paris comme à Téhéran, quelques silences embarrassés (le Monde

Du fond de sa cellule de Fresnes, où il purge une peine de prison à perpétuité pour avoir tenté d'assassiner en 1980, en compagnie de quatre complices, condamnés eux aussi, l'ancien premier ministre iranien Chapour Bakhtiar, Anis Naccache prétend que la France s'était engagée à libérer ces « cinq soldats de l'islam - - dont lui-même - pour prix de l'élargissement des otages détenus au Liban. Il cite notamment la phrase où M. Mitterrand évoquait en décembre 1986, en pleine - cohabitation -, l'éventualité d'un tel échange - si tous les otages français sont libérés d'un seul mouvement, d'un seul coup, et si je croyais en conscience que cela répondrait à une démarche formeile du gouvernement ».

Les informations fournies, côté français, lors du passage de relais, en mai 1988, entre MM. Chirac et Rocard contredisent les allégations de Naccache. Aucune promesse autre que l'engagement public de renouer les liens diplomatiques, souligna-t-on à l'époque, n'avait été faite à l'Iran, Depuis lors, les dirigeants de Téhéran se sont d'ailleurs abstenus de toute allusion à une telle promesse. Français et Iraniens se sont bien gardés de commenter l'appel de Naccache, Leur mutisme officiel donne à penser que ce baroud d'honneur d'un homme sans doute conscient d'avoir été sacrifié par l'Iran sur l'autel de la réconciliation avec la France, ne devrait en rien compromettre le rendez-vous de Téhé-

Les autres dossiers politiques bilatéraux ne sigureront qu'au second plan du voyage. La France s'inquiète du récent regain de répression contre les opposants de tout bord, et M. Dumas devrait le dire à ses interiocuteurs. Selon Amnesty international, plus de mille prisonniers politiques auraient été fusillés ou pendus en Iran au cours des six derniers mois. Le Parti socialiste, « indigné . a demandé au chef de la diplomatie française de protester auprès de ses hôtes, tandis que Jean-Paul Kauffmann le priait d'intervenir en saveur de la vingtaine d'otages occidentaux encore détenus au Liban.

M. Dumas devrait aussi s'enquérir à nouveau du sort d'Annie Esbert, cette jeune insirmière disparue en Iran en juillet 1988 alors qu'elle servait comme secouriste dans les rangs du mouvement des Moudjahidines du peuple. Tout en lui laissant entendre que la jeune femme avait sans doute été tuée sur le front, M. Velayati a promis à son homologue français de se renseigner, et lui doit donc une réponse. Les entretiens de Téhéran porteront aussi sur le conflit israélo-arabe, sur l'Afghanistan, d'où

M. Velayati revient, et sur les négociations irano-irakiennes, dans l'impasse depuis de longs

### Un marché prometteur

Mais les principaux objectifs de M. Dumas sont d'ordre financier, économique et commercial. Il s'agit en premier lieu de relancer les discussions pour le règlement du contentieux francoiranien. Celui-ci oppose, depuis dix ans. la France à l'Iran au sujet du prêt de 1 milliard de dollars consenti en 1974 par le chah en contrepartie de l'entrée de son pays dans le capital du consortium européen Eurodif, Renoncant à ses ambitions nucléaires, la République islamique avait cessé d'acquitter ses obligations. Depuis trois ans, ce contentieux avait dégénéré en un vaste imbroglio politico-juridique.

Un début d'entente a permis à la France de rembourser à l'Iran. l'an dernier, 630 millions de dollars, en deux acomptes et par anticipation des échéances à venir. Il reste à s'entendre, d'une part, sur le remboursement du reliquat. majoré des intérêts, d'autre part sur le montant des « compensations . dues par l'Iran aux entreprises françaises lésées lors de la rupture des contrats. Ces indemnités seraient comprises entre 6 et 8 milliards de francs. Ce litige pourrait, estime-t-on à Paris, être assez vite réglé.

L'apurement du passé permet-trait d'envisager l'avenir avec plus d'audace. Avec quelque retard sur certains de ses partenaires occidentaux, la France tente, maintenant que la guerre du Golfe est finie, de participer à la reconstruction de l'Iran et de reprendre sa place sur l'un des seuls marchés prometteurs de la région. Loin derrière les gros sour-nisseurs de l'Iran - l'Allemagne fédérale, le Japon, l'Italie et la Grande-Bretagne, - la France ne pourvoit qu'à 1,2 % des importations iraniennes (contre 6 % avant la guerre). Les dirigeants iraniens attendent qu'elle réinvestisse chez

Malgré les faiblesses de son économie – une inflation annuelle avoisinant 50 %, un déficit ali-mentaire de 30 %, un appareil productif tournant au ralenti, l'Iran offre un vaste potentiel aux investisseurs étrangers. Ses réserves pétrolières, gazières et minières sont énormes. Il a un besoin pressant de techniques, de biens de consommation et de capitaux (entre 70 et 100 milliards de dollars). Il dispose d'un bel atout : sa capacité de crédit, pratiquement intacte. Initialement faible, sa dette s'est allégée pendant les années de guerre : 20 milliards de dollars en 1980, 4,6 milliards sculement l'an dernier.

Rien d'étonnant si les entreprises françaises regardent de nouveau vers Téhéran. Le mois dernier, Peugeot y a fait un retour en force en signant un accord de coopération industrielle avec la firme nationale Iran Khodro, qui approchera 10 milliards de francs sur dix ans. La firme française fournira des moteurs de 504 et des « kits » de 405 assemblés sur place. D'autres négociations sont en cours. Elles sont le fait d'Airbus (avec Iran Air) et d'Alsthom, pour la livraison de centrales électriques. Dans ce dernier pénuries, à l'origine de coupures de courant quotidiennes.

Je viens en Iran avec l'espoir de relancer notre coopération », a déclaré M. Dumas, vendredi 3, au journal Teheran Times. Voilà sans doute pourquoi il a emmené avec lui une importante délégation d'hommes d'affaires représentant une dizaine de sociétés françaises: firmes automobiles (Peugeot, Renault), électriques (Télémécanique), pétrolières (Elf, Total), pharmaceutique (Rhône-Poulenc, Sanofi) et agroalimentaire (Interagra, Sucre et denrées). Sur le chemin du retour, M. Dumas fera lundi après-midi une visite de quelques heures au Koweit. Il s'y entretiendra avec son homologue et peut-être avec l'émir, Cheik Jaber Al-Ahmad Al-Sabah.

JEAN-PIERRE LANGELLIER.

### POLOGNE

# M. Jerzy Urban explique à la « Pravda » les décisions du PC polonais sur Solidarité

MOSCOU

كذا من الأصل

de notre correspondant

Un - choix difficile », titre la Pravda, mais à lire, vendredi 3 février, cette interview du porteparole du gouvernement polonais les Soviétiques auront immédiatement compris qu'il n'y avait en réalité pas de choix du tout. Pour le Parti ouvrier unifié de Pologne, c'est, historiquement parlant, une question d'être ou de ne pas être », déclare en effet M. Urban pour expliquer la décision du POUP de s'orienter vers le « pluralisme politique » et de rendre un statut légal à Solidarité.

rendre un statut legal à Solidante.

Cette décision, dit-il encore, est

la conclusion tirée des réalités
polonaises du début de l'année
1989», non pas donc une option
parmi d'antres mais la seule issue
possible pour un régime que guettait
la paralysie. « Ces deux dernières
années, et l'année passée en particus
lies avalique d'abord M. Lichen lier, explique d'abord M. Urban, nous avons commis des erreurs de politique économique qui ont dégradé les dispositions de l'opinion publique tant à l'égard du gouvernement que du pouvoir comme un

On ne pouvait, autrement dit, plus se contenter de changer les hommes car les réalités, c'était  deux vagues de grève » et la « renaissance du mythe de Solida-rité » dont « plus de trois cents organisations illégales ont été organisations irregales on ele créées dans les entreprises, y com-pris les grandes ». Il est alors « devenu visible, poursuit le porte-parole, que l'influence du POUP diminue (...), que les [actuelles] formes d'exercice du pouvoir sont tombées en désuétude [et que] les cadres actifs du parti d'aujourd'hui ont peu de partisans parmi les jeunes ». La nomination d'un nouveau premier ministre, enfin, s'est accompagnée du lancement de réformes économiques radicales »
 qui » obligent à changer le système

politique ... Et puis bien sûr, ajoute M. Urban, «les progrès en URSS de la re-structuration et de la transparence exercent une influence sur le POUP,

sur les milieux politiques de notre pays ainsi que sur l'opposition elle-même [dont] l'antisoviétisme, pour ce qui est de son courant modéré au moins, a diminué - Question de la Pravda : - Il est clair que tous les membres du parti n'ont pas pleine-ment compris la nécessité de ce brusque tournant (...). • Réponse de M. Urban : • La lutte entre points de vue différents sera désor-

mais permanente », paisque le parti L'évêque de Bialystok demande « la vérité »

# sur la mort du Père Suchowolec L'évêque de Bialystok. Mgr Edward Kisiel, a qualifié de

- tragique et mystérieuse » la mort du Père Stanislaw Suchowolec, sympathisant actif du syndicat interdit Solidarité, qui a été enterré vendredi 3 février à Bialystok, dans le nord-est de la Pologne, en présence de dix mille à vingt mille personnes.

A l'issue des obsèques, Mgr Kiesel a évoqué les - rumeurs - qui circulent en Pologne sur la mort du Père Suchowolec, lundi dernier. Officiellement, le Père Suchow trente et un ans, a succombé à une asphyxie consécutive au mauvais fonctionnement d'un réchaud élec-

ques polonais, le prêtre a été assas-siné par des fonctionnaires de la police politique, comme l'avait été, en octobre 1984, le Père Jerzy Popieluszko, très connu, lui aussi,

• BULGARIE: expulsion de

militants des droits de l'homme.

— Les autorités bulgares ont

demandé à un couple, membre de l'Association indépendante pour la

défense des droits de l'homme, de

quitter le pays avec ses deux

anfants, a-t-on indiqué vendredi 3 février à Vienne de source dissi-

dente bulgare. Mª Seyneb Yous

soussenov, membre de la direction

du mouvement dissident, et son mari Youssouf, qui appartiennent à la minorité ethnique turque, devront

quitter les pays dans les vingt-quatre heures. Le président de l'association,

M. Ilia Minev, et le secrétaire, M. Petar Manolov, et le secretaire, M. Petar Manolov, ainsi que son épouse, poursuivent leur grève de la faim commencée à la mi-janvier. — (AFP.)

darité. - Que ces sonctionnaires ne soient pas étonnés, a lancé Mgr Kisiel à propos de ces accusstions, car c'est le prix qu'ils doivent payer pour ce qui s'est produit dans le passé. Et ils auront encore à le payer longtemps. - « Il faut trouver la vérité -, a-t-il ajouté.

Le Père Suchowolec est le second prêtre trouvé mort en dix jours. Les circonstances de la mort du Père Niedzielak, à Varsovie, n'out pas core été éclaircies.

Mgr Kisiel a souligné que des bruits e répandaient un peu partout en Pologne sur l'existence d'une « conjuration contre les prêtres catholiques ». Aucune personnalité de premier plan de Solidarité n'assistait aux obsèques, mais les emblèmes du syndicat étaient très nombreux dans l'assistance. -(AFP, Reuter,)

est partagé pour moitié sur la question de la relégalisation de Solidarité en faveur de laquelle, globalement, se prononce la majo-rité de la société ».

Au sein de l'appareil du parti et de l'Etat, la résistance [au retour de Solidarité] est actuellement assez grande », indique encore le porte-parole, mais le commité central, souligne-t-il aussitôt, a « nettement déclaré que le POUP était en faveur du pluralisme politique -. Concrè-tement parlant, une nouvelle loi sur les associations doit être promulguée et quand celles-ci se seront inscrites dans le tissu d'État, qu'elles assumeront les responsabilités du pays, s'exprimeront en tant pays, s'exprimeront en tant qu'opposition, feront partie du Par-lement, elles pourraient, si nous nous entendons avec elles sur les plus importantes questions de fond, passer à des positions plus actives dans le domaine des activités politiques, à une sorte, disons, de parti ».

" Mais tout cela sur la base du socialisme? ". demande la Pravda. Et comment donc, d'expliquer M. Urban, puisque « nous fixons des limites qu'on ne peut pas fran-chir (...): l'alliance avec l'URSS, le caractère indissoluble des liens de caractère inissolutie des ilens de la Pologne avec la communauté socialiste, la reconnaissance de la priorité de la propriété socialisée des moyens de production et du rôle d'avant-garde du POUP qui va être modifié ».

On notera que M. Urban ne parle déjà plus là du « rôle dirigeant du parti - et, après avoir regretté que le POUP et lui-même aient commis l'erreur d'avoir traité M. Walesa avec dédain », il déclare que le POUP est « prêt à renoncer à une partie de ses sièges à la Diète », oui, dit-il, à renoncer à la majorité absolue qu'il ne détiendrait plus qu'avec les partis paysan et démocrate.

Or si ces deux formations, domes-

tiquées par quarante ans de socia-lisme, sont des alliées très sûres du POUP, le fait est qu'on y avait décelé des velléités d'indépendance du temps de Solidarité, et qu'à leur donner un rôle pivot au Parlement on pourrait bien les conduire à se prendre pour de vrais partis. « // y a beaucoup en commun dans les pro-cessus de changements de nos deux pays, conclut M. Urban. Nous nous rendons compte qu'une époque don née du socialisme s'est achevée. Nous prenons part ensemble au voyage dans l'inconnu (...). -

BERNARD GUETTA.

VI D

## IRLANDE DU NORD

## Une entrevue secrète entre catholiques et protestants a eu lieu en RFA

LONDRES de notre correspondant

La révélation, jeudi 2 février par la BBC, que des pourpariers avaient eu lieu à l'automne dernier en Allemagne sédérale entre dirigeants catholiques et protestants d'Irlande du Nord a suscité une vague de démentis partiels et de commen-taires indignés des intéressés. La BBC, qui s'est peut-être avancée quant à l'importance historique qu'elle a aussitôt attribuée à l'évènement, avait au moins raison sur les faits eux-mêmes : des responsables tatis cua-memes : des responsables politiques des deux communautés se sont bien rencontrés en octobre à l'Angerhof, une petite auberge de dix chambres proche de Duisbourg.

en RFA. Les partis représentés étaient les suivants : les deux formations unio-nistes (favorables au maintien de l'union avec la Grande-Bretagne), pour les protestants, et le Parti social-démocrate travailliste (SDLP), pour les catholiques. Il y avait aussi un délégué de la minus-cule entité centriste, qui continue à s'appeler l'Alliance. Les chefs n'étaient pas là, mais avaient euroyé leurs fidèles lieutegants, c'est-à-dire probablement la future génération des leaders catholiques et protes-tants d'Irlande du Nord. L'intérêt principal de cette rencontre de Duisoourg est en effet d'avoir rassemblé, bung est en ente d'avoir rassemble, l'espace de quelques jours en RFA, des responsables nord-irlandais net-tement plus jennes que ceux que l'on voit d'habitude sur le devant de la

scène.

M. Molyneaux, chef septuagénaire du Parti unioniste « officiel »
(de loin le plus important), avait
délégué M. Jack Allen. Le pasteur
Paisley, le toujours tonitruant mais
quelque peu vieillissant leader des
unionistes démocrates avait envoyé
son adjoint, M. Robinson, qui n'a
pas quarante ans. Le leader incontesté des catholiques modérés,
M. John Hume, avait demandé à
un de ses amis politiques. M. Curum de ses amis politiques. M. Currie, de représenter le SDLP. L'Alliance, enfin, qui n'est guère en Irlande du Nord qu'un groupus-cule plus symbolique que prophètique, était présente en la personne de M. Mawhinney.

Ces quatre « ambassadeurs » des deux communautés se sont longuement parlé. Mais personne n'arrive à démêler ce qu'ils se sont réellement dir, tant les passions, et les invec-tives rituelles de propagande, caractéristiques de la guerre civile larvée que counaît le l'Irlande du Nord depuis vingt ans, se sont déchaînées dès que la nouvelle fut ébruitée.

Un accord en vue ?

La BBC avait eru pouvoir affir-mer qu'un accord était en vue, qui aurait consisté à mettre au placard l'accord de 1985 entre la Grande-Bretagne et la République d'Irlande, qui donne à cette dernière un certain droit de regard sur les aurait apaise les protestants, qui détestent ce texte, jugé • abominable », sûrement « papiste » et peut-être « démoniaque » par le pasteur Paisley. Les protestants semblaient prêts à jouer honnétement le jeu d'un partage du pouvoir avec les catholiques en Irlande du Nord. Des formules auraient permis une repré-sentation équitable des deux communantés dans un parlement local, lequel aurait pu à son tour jouir d'une véritable autonomie par rap port à Londres, an sein du d'Evolution pour l'avenir...

Minn .

Vaste programme, comme on out, qui signifiait à très long terme (d'ici à vingt ans?) la réunification de l'Irlande, sous une forme fédé-rale, les droits de la minorité protestante étant protégés. C'est bien cela que chacun avait en tête, à Duis-bourg. Mais le reconnaître publiquement équivaut pour les dirigeants protestants, en particulier pour M. Robinson, à un suicide politique. Le fait que le pasteur Paisley ait été tenu au courant par son adjoint, et n'ait rien dit pendant quatre mois est à relever. Le pasteur le plus célè-bre d'Irlande crie très fort en public mais il a un sens politique plus fin, lorsque tout se passe à huis clos.

DOMINIQUE DHOMBRES.

The second secon

# Un rapport accablant pour l'Iran est présenté à la commission des droits de l'homme de l'ONU

Plus de mille personnes ont été exécutées eu cours des six derniers mois en Iran, où les procès de prison-niers politiques « durent quelques minutes et finissent avant que les nacusés ne réalisent ce qui se passe, assure un rapport des Nations unies préparé pour la commission des droits de l'homme de l'ONU, actuellement réunie à

Selon ce document, rendu public vendredi 3 février et préparé par M. Reynaldo Galindo Pohl (Equa-teur), le nombre de personnes passées par les armes ou pendues entre juillet et décembre se chiffre proba-blement par milliers, dépassant lar-gement la liste de près de mille cent noms de suppliciés publiée en annere du rapport.

annexe du rapport.

La plupart des victimes appartenaient à des mouvements d'opposition de gauche, et notamment aux Moudjahidines du peuple de M. Massoud Radjavi, aux Fedayins M. Massoud Radjavi, aux Fedayins du peuple (marxistes) ainsi qu'au parti communiste Toudeh. Onze religieux au moins ont, en outre, été exécutés. Le rapport de M. Pohl relève qu'un grand nombre d'Iraniens victimes de cette vague d'exécutions purgeaient des peines de prison depuis plusieurs années et que d'autres, anciens détenus, por été de d'autres, anciens détenus, ont été de nouveau arrêtés. « Il semble des lors improbable que ces personnes aient improbable que ces personnes aient pu prendre part à des actes de vio-lence contre le gouvernement », note

Le représentant spécial de l'ONU continue de recevoir des témoignages sur des arrestations arbitraires, des cas de mauvais traite-

ments et de torture, le confinement des prisonniers politiques - privés de l'assistance d'un avocat et habituellement seuls lors des procès, l'absence de témoins. Le rapport indique encore que, à ce jour, la d'aucune condamnation de responsables pour abus de pouvoir, bien que autorités iraniennes se soient engagées à ouvrir des enquêtes à ce sujet et à sanctionner les coupables. - (AFP. Reuter.)

• LIBAN : visite de Deniau, vice-président de la commis sion des affaires étrangères de l'Assemblée, est arrivé vandredi 3 février au Liban, où il a été chargé par le gouvernement français d'une mission exploratoire, « pour voir, a-til déclaré avant son départ, s'il est possible d'aider, du côté français, à l'indépendance et à la liberté du Liban ». Au cours de sa visite de cinq jours, M. Deniau doit rancontrar le responsebles des deux gouverne-ments rivaux — chrétien et musul-man — du Liban. — (Corresp.)

 GAZA : un adolescent palestinien tué. — Un joune Palestinien de quinze ans a été tué, samedi 4 février, d'une balle dans la poitrine par des militaires israéliens lors de la dispersion d'une manifestation dans le camp de réfugiés de Khan-Younis, dans la bande de Gaza, selon des sources palestiniennes. - (AFP.)

Dans «le Monde diplomatique» de février

# **Affairismes**

Ces demiers mois, la chronique des scandales semble s'allonger sans fin, en France mais aussi en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Autriche, en Grèce, au Japon... « Partout -écrit Claude Julien - on vitupère un « affairisme » qui est simplement l'écume nauséabonde d'un autre « affairisme » : celui qui favorise diverses formes d'enrichissement sens cause, par la manipulation, par la spéculation, par des opéra-tions qui permettent à quelquesuns d'accumuler une fortune sans créer de richesses nou-

Et les citoyens dans tout cela ? Même dans les pays démocratiques, constate Christian de Brie, ils ont de moins en moins la possibilité de s'expri-mer car il s'est établi une sorte de « République sans le peu-

Demande-t-on aux électeurs de se prononcer, par exemple, sur la politique industrielle ? Rarement, et pourtant Philippe Lorino et Pierra Beckouche montrent que les choix dans ca partie, l'avenir économique du

D'autres auteurs analysent les principales zones de tension s le monde : Selig S. Harrison explique pourquoi on

s'achemine vers « une paix manquée » en Afghanistan ; Sté-phane Rilleerts se demande sì, au Nicaragua, le sandinisme n'est pas acculé dans « ses derniers retranchements » ; Victoria Brittain et Philippe Leymarie révèlent la nouvelle stratégie de la République sud-africaine après les accords sur le retrait cubain de l'Angola; Florence Beaugé, dans un reportage en Israël, décrit les « rêves brisés » des habitants de Dimona, ville de « pionniers » ; Jean-Marie Kohler et José Tissier montrent qu'en Nouvelle-Calédonie « la réforme d'une colonie » est impossible ; Patrick Postal at Christophe Albaladéjo soulignent enfin la fragilité de la « transition démo-

cratique » au Brésil.

Dans le même numéro : le grand écrivain Ismail Kadaré prône e la fin des chauvinismes » dans les Baikans ; Marcel Martin passe en revue les plus récents films soviétiques, sortis à Moscou, qui transgres-sent « les derniers tabous » ; Xavier Delacroix évoque les menaces qui pèsent sur le ser-vice international de la BBC; Alain Jouffroy plaide pour e une autre modernité en art »; et enfin, dans une nouvelle inédite. le grand cinéasta indien Satyaji Ray raconte e la peur d'Onath-



# **Amériques**

# Ala « Pravda, is sur Solidarite

SER PROPERTY. A STATE OF THE STA \$ 10 Car. The state of the s alers.

Employed and the second of the 412 10000 The service of the se PAR UT Part of the second Printer of the Control of the Contro होत्रकार । १८८८ । अज्ञेतिक स्वर्थ के किन्द्र १८३४ । Market or as an army of the second \* \*\*\* Marian State Control of the Control \$ 10 mm

Market . The had dear

LANDE DE NORD

Market State State

暖 治疗 AR SWEET

1 Tet 12 · 电影/分数 to good a process of

. . . .

\$1.0 mm

 $0.00 \leq \epsilon$ 

6.20

\$7-75

ALCOHOL: NO 

Sugar Array Contract 1 to P. SPROMERCE 5 Augusts . . .

400 Marie Trans THE MAN Same of the we grade and a The same of the sa

Contract of the

des et protestans

1:11:50

my vyy f

. di

antresue secrete the lieu en RI 1

RIO-DE-JANEIRO de notre correspondant Ce n'est pas à Rio que le tourisme risque de se banaliser et de priver d'émotions les visiteurs qui embouteillent la ville à l'approche du camaval, dont le début officiel est le 4 février. L'aventure, ici, même à l'arrivée à l'aéroport ; elle se poursuit quelquefois à l'hôtel.

-----

dévalisé

Les « masques » que l'on rencontre

ne sont pas forcément caux qui

animent les défilés et les bais, mais

ils satisfont pleinement les ama-

teurs d'exotisme pimenté,

Vendredi 27 janvier, une vingtaine de Suisses débarquent au Galeao, l'aéroport international de Rio. L'agence qui a organisé leus voyage a mis un autobus à leur disposition. A peine ont-ils commencé à admirer les premiers gazomètres de la banlieue nord de la ville que le car s'arrête, bloqué sur l'autoroute par deux voitures. Des individus en descendent qui, visiblement, ne font pas partie des distractions prévues : ils portent des revolvers et annoncent aussitôt ce qui les se - l'argent, les montres, les bijoux et les divers appareils qui accompagnent les touristes. En un tournemain, les Suisses perdent avec leur portefeuille leur placidité légendaire et leur enthousiasme de principe pour la Cidade Maravil-hosa, cette cité merveilleuse que Rio a longtemps été, et qu'elle reste, par certains côtés.

Entre Copecabana et Ipanema, l'hôtel Arpoador Inn bénéficie

d'une situation privilégiée : il donne sur la seule plage bordée par un chemin piétonnier. Que l'hôtel ait été dévalisé au début de la saison n'était jusqu'à dimanche dernier Qu'un mauvais souvenir pour ses propriétaires, oul s'étaient empressés de l'oublier : ils n'avaient adopté aucune mesure de sécurité particulière.

Mais voilà qu'à un mois et demi d'intervalle, le même scénario s'est répété. A l'heure où les portiers de nuit ont sommeil et où les touristes sont couchés, un homme qui inspi rait confiance, car il était bien habillé, s'est fait ouvrir la porte et est entré avec ses « amis ». Il y avait là trois employés et une tou riste israélienne qui s'apprêtait à monter dans sa chambre. Ce fut un jeu d'enfant que de les bâillonner avec du sparadrap et de les ligoter avec le fil du téléphone.

Les individus, en familiers des fieux, sont aliés droit à la salle des coffres et, en un peu plus d'un quart d'heure, ils en ont ouvert vingt-six, evec des outils rudimentaires - barres de fer, tournevis. lis ont rafié tout ce qu'ils trouvalent, y compris les billets d'avion et les passeports. En partant, ils ont souhaité « bon camavai » à leurs otages. Le leur, à coup sûr,

Lundi soir, même opération

dans un hôtel du quartier de Fla-

pointé contre leurs tempes. Un

mengo. Les bandits, cette fois, ont voulu se distraire tout en travailtent. Ils ont joué à la roulette russe avec le portier et un touriste allemand. A deux reprises, its ont fait tourner le barillet d'un revolver

autre client, un Italien, a donné les quelque 3 000 dollars qu'il avait sur lui quand il a vu sa fille traînée par les cheveux et menacée d'une batte dans le crâne. Butin : le contenu de douze coffres. Les voleurs sont partis le plus tranquillement du monde. Eux aussi étaient très bien habillés.

BRESIL: touristes rançonnés, hold-up en tout genre à Rio-de-Janeiro

Tous les masques ne font pas forcément partie du carnaval

Attaques en plein jour

]] y a déjà quelque temps que les grands hôtels de tourisme sont la proie des bandes armées, qui opèrent le nuit et visent les coffres de sécurité. Ce qui est nouveau, et ris que de devenir une habitude, selon les autorités, ce sont les attaques en plein jour, contre des autobus de passagers fraichement débarqués, et riches de tous leurs dollars pas encore dépensés. Les premières victimes du genre ont été des Américains qui rajoignaient leur hôtel cinq-étoiles, le Rio Palace. Les Suisses, eux, se dirigeaient vers l'hôtel Méridien. Les voleurs ne s'en prennent donc pas à n'importe qui, ils savent choisir leur cible at se renseignent avant

Les mêmes précautions sont prises dans les attaques quasi quotidiennes contre des immeubles. Si les fric-frac individuels continuent d'être pratiqués, la mode est de plus en plus aux pillages collectifs : une dizaine d'individus, ou davantage, arrivent à l'heure où les bonnes vont chercher le pain et le lait, ils les neutralisent, se font conduire chez leurs patronnes, et coupe réglée. La méthode requiert

sang-froid, et ne ve pes sans risques, mais dévaliser vingt appartements au lieu d'un, n'est-ce pas un progrès ?

Au moment où les gangs s'en prennent au tourisme seisonnier, ils continuent leur labeur habituel. Vendredi demier, c'est tout un ensemble résidentiel, situé à Jacarepagua, dans la bantieue quest de Rio, qui a été victime d'une véritable opération de commando. Quinze hommes ont vidé les unes après les autres les maisons de la résidence, pourtant considérée de sécurité maximum », avec ses barrières, son poste de garde, ses agents en uniforme qui se relayaient et qui ont été neutralis sans la moindre difficulté. Le pillage a duré trois heures. La police n'a aucune piste, semble-t-il, comme dans les autres affaires

Pour limiter les dégâts. l'association des hôteliers met en garde les nouveaux arrivants : dans un prospectus rédigé en quatre langues, ceux-ci sont invités à se promener avec le moins d'argent possible, à rester en groupe, à ne pas converser avec des inconnus, et horreur I - á laisser à l'hôtei leur appareil photo. Les plus grands établissements ont des gardes muni de iumalles pour surveiller les parages, des agents déguisés en baigneurs pour déjouer les pickpockets, également en tenue de sport, qui font sembiant de courir sur la plage. Entre deux coups d'œil métiants sur son voisin, on peut, malgré tout, se faire bronzer.

# **Afrique**

### AFRIQUE DU SUD

## La militante contre l'apartheid était une espionne...

Johannesburg. - Olivia Forsyth, une jeune femme de vingthuit ans que l'on tensit jusqu'alors pour une militante enti-apartheid et un membre du Congrès national africain (ANC), déclare dans un entretien publié vendredi 3 février par la presse sud-africaine qu'elle était en réa-

« Avec l'autorisation de mes supériours, je suis maintenant libre de révéler que je suis un agent de renseignement attaché à la direction de la sécurité de la police sud-africaine, que j'y ai le grade de lieutenant et que je porte le matricule RS 407 s, indi-

que la jeune femme. Olivia Forsyth, dont les affirmations ont été confirmées par la polica de Pretoria, précise que ses activités d'espionnage ont commencé en 1981 et se sont poursuivies tout au long de son passage dans les mouvements gauchistes étudiante et les milieux anti-apartheid.

> Plusieurs mois d'interrogatoire

En 1986, sous couvert d'un travail de recherche universitaire dans les Etats voisins de l'Afrique du Sud, elle a railié en

Chili

La Vicaria

de la Solidaridad

se sent menacée

L'organisation catholique chilienne de défense des droits de l'homme

Vicaria de la Solidaridad redoute que

la police ne perquisitionne ses bureaux dans les jours à venir et n'emporte ses dossiers, ce qui pour-

rait entraîner des violations des

droits de l'homme contre des per-

ans et demi, un tribunal a en effet ordonné la saisie des dossiers médi-

caux de la Vicaria, principale institu-

tion indépendante apportant assis-

tance juridique, sociale et médicale, à

des personnes ayant été, per exem-

ple, blessées par la police au cours

de manifestations de rue, ou agressées par des escadrons clandestins.

Au terme d'une enquête de deux

sonnes dont les noms y figurent.

A TRAVERS LE MONDE

Salvador

national »

M. Quayle en faveur

Le vice-président américain, M. Dan Quayle, s'est prononcé en faveur d'un « consensus national »

permettant de résoudre la guerre civile, vandredi 3 février, au cours d'une visite de huit heures à San Sal-

vador. M. Quayle a également demandé à l'armée salvadorienne de

s'engager à assurer le respect des droits de l'homme dans le pays. La veille, le président José Napoleon

Duarte avait à nouveau rejeté, au cours d'une prestation telévisée, la proposition du Front Farabundo Marti

pour la libération nationale (FMLN) de reporter les élections du 19 mars

de six mois, en la qualifiant d'anti-constitutionnelle. De son côté, le

FMLN s'est engagé mercredi à sus-pendre les attaques contre les instal-lations américaines. ~ (AFP, UPL)

d'un « consensus

Angola les rangs de l'ANC, en se faisant passer pour une trans-fuge. Elle avait alors pour mission de recueillir des informations et de diffuser des fausses nouvelles au sein de l'organisation

de Nelson Mandela.

Cette mission d'espionnage a'est cependant terminée par un : blen qu'Olivia Forsyth affirme être initialement parve nue à faire croire à l'ANC qu'elle était bien une transfuge, elle a été soumise à plusieurs mois d'interrogatoire dans le camp de Quatro, occupé par l'organisation, en Angola. Sentent des soupçons peser sur elle, la jeune femme, qui détient la double nationalité sud-africaine et britannique, s'est alors réfugiée à l'ambassade de Grande-Bretagne.

Dans son interview, Olivia Forsyth brosse un portrait peu flatteur de l'ANC. Elle affirme que le mouvement est brutai envers ses propres membres, ne parvient pas à surmonter ses dissensions ethniques et fait preuve d'une grande inefficacité. En outre, il souhaiterait selon elle le maintien en détention de Nelson Mandela, ce qui servirait sa propagande en le posant en martyr. - (Bouter.)

# ALGÉRIE: après un article sur le népotisme

# Inculpation de journalistes à Oran

ALGER

de notre correspondant

Trois journalistes du quotidien régional El Djoumhouria (la Répu-blique), publié à Oran en langue arabe, ont été inculpés mardi 31 janvier de diffamation et d'outrage à corps constitués, à la suite de la publication par leur journal d'une enquête sur l'attribution de logements et de terrains dans la wilaya (département) de Mostaganem, mettant en cause une famille influente de l'ouest du pays. Le firecteur d'El Djoumkouria, M. Habib Racheddine, a en outre sté limogé de son poste, le 20 jan-rier, au lendemain de la parution de l'enquête réalisée par Mac Lella Ghazar et Kheira Tarra. Les deux journalistes avaient été interrogées éparément par la Sécurité militaire

des le 21 janvier. M. Habib Racheddine avait parti-M. Habib Racheddine avait parti-cipé, le 26 janvier à Alger, à une journée d'étude sur l'information organisée par le Mouvement des journalistes algériens (MJA, indé-pendant des instances officielles). l'Organisation des avocats et la l'Organisation des avocats et la Ligue algérienne des droits de l'homme (LADH), avant d'être arrêté dans la soirée par la Sécurité militaire, qui ne le relâchait qu'au terme des quarante-huit heures légales de garde à vue. M. Racheddine, rentré dans sa famille le 28 au soir, était cependant de nouveau arrêté le 29 au matin et transféré à Oran, où son inculpation lui était Oran, où son inculpation lui était

notifiée le 31. Les trois journalistes ont, selon nos informations, été laissés en liberté.

Le Mouvement des journalistes algériens a protesté, après une réu-nion extraordinaire le 28 janvier, auprès de la Direction générale à la prévention et à la sécurité (DGPS, la nouvelle appellation de la Sécu-rité militaire) et du ministère de l'information, dont dépendent étroi-tement tous les quotidiens algériens, en même temps qu'il saisissait la LADH du dossier Habib Rached-dine. Dans un élan de solidarité avec leur confrère, les journalistes algé-riens ont tenté de se rassembler devant le ministère de l'information, le mardi 31 janvier, mais ils ont été dispersés par la police, qui avait pris position devant le ministère. Publiée sur une page complète d'El Djoumhourie, dans son édition

du 19 janvier, l'enquête des deux reporters est étayée de fac-similés de diverses pièces administratives offidiverses pièces administratives offi-cielles et de photographies d'immen-bles et de propriétés. En présentant ce reportage, M. Habib Racheddine évoquait, dans un article à la « une » du journal, les risques de « licencie-ment ou de limogeage » en rappe-lant qu'il « ne sujfit pas d'appeler à l'État de droit pour que celui-s'établisse ». M. Racheddine, ercon directeur du quotidien, affirencore directeur du quotidien, affir-mait publier cette enquête car dans ce journal nous croyons que l'Etat de droit se peut exister que si la loi est au-dessus de tous p.

FREDERIC FRITSCHER.

## SOMALIE

# L'aide américaine reste subordonnée au respect des droits de l'homme

Washington. – Le secrétaire Mouvement national somalien d'Etat américain James Baker a (MNS).

Leissé entendre, vendredi 3 février, à M. Samantar avait annoncé aupalaissé entendre, vendredi 3 février, à Washington, que la reprise de l'aide américaine à la Somalie dépendait de la réalisation effective des réformes promises par le premier ministre Mohammed Ali Samantar, en visite à Washington.

Raccompagnant M. Samantar. après un entretien au département d'Etat, il a indiqué que la discussion avait porté sur « l'importance de mettre à exécution les changements qui ont été ordonnés en Somalie pour le respect des droits de

La commission des affaires étrangères de la Chambre des représen-tants a bloqué, l'été dernier, 55 mil-lions de dollars d'aide économique à la Somalie, en attendant des progrès en matière de droits de l'homme et la réconciliation avec les rebelles du

ravant la libération de tous les prisonniers politiques « sans exception ». Le nombre des prisonniers politiques est estimé à un millier par l'organisa-tion humanitaire Human Rights Watch, à cinq cents ou plus de sources proches du Congrès. Le premier ministre a rappelé qu'une délégation d'Amnesty International était attendue en Somalie et il a affirmé qu'elle pourrait y enquêter sans obstruction. Cette organisation avait publié un rapport accusant Mogadiscio de l'exécution d'un millier de civils désarmés l'an dernier.

Le département d'Etat a estimé qu'il y avait « un début de progrès » dans les réformes annoncées par le gouvernement somalien. Le Congrès semble, lui, moins optimiste, et les élus qui ont rencontré M. Samantar ne l'ont pas trouvé convaincant.

### PARAGUAY: après le renversement de la dictature Stroessner

# Circonspection à Washington

avec la plus grande circonspection que les États-Unis ont accueilli, vendredi 3 février, la nouvelle du coup d'Etat militaire qui a déposé Alfredo Stroessner, se contentant de souhaiter - une véritable démocratisation - du régime. Nous nous félicitons de toute évolution vérita-ble vers une forme démocratique de gouvernement dans ce pays., a déclaré M. Redman, porte-parole du département d'Etat. En revanche, il s'est refusé à tout commentaire sur les informations selon lesquelles le général Rodriguez serait lié au trafic de la drogue et aux milieux de la contrebande. M. Redman s'est contenté de déclarer : « Il y a plusieurs informations de presse à propos du passé et des activités du général Rodriguez, et nous ne vou-

Prudence et attentisme. C'est lons pas caractériser pour l'instant nos relations avec lui. .

Prudence également de la part de l'ensemble des dirigeants latinoaméricains réunis à Caracas à l'occasion de l'intronisation de M. Carlos Andres Perez, qui saluent toutefois au passage la possibilité d'un retour à la démocratie au Paraguay. Les présidents péruvien Garcia et nicaraguayen Ortega ont préféré réserver tout jugement - avant de voir l'évolution de la situation -.

Quant au Chili, où les autorités se sont déclarées prêtes à accorder au général Stroessner l'asile politique, les préparatifs « spéciaux » pour un tel acqueil sont terminés, mais samedi aucune confirmation de l'arrivée imminente du dictateur déchu n'avait encore été apportée.

# D'un général à l'autre

(Suite de la première page.)

Quel a été le nombre de morts? Les chiffres varient de vingt à trois cents, autant dire qu'on n'en sait rien. Combien de personnes ont été arrêtées ? Outre e dictateur et ses deux fils, six ministres, dit-on, mais on ignore lesquels. Certains personnages ne devraient pas normalement échapper aux représailles, tel le général Montanaro, ministre de l'intérieur, qui a prêté son visage de dogue à toutes les palinodies du dictateur déchu.

### Gouvernement plus présentable

Alfredo Stroessner a signé sa démission. Une démission irrévocable - précise le texte dactylographié sur lequel il a apposé son paraphe. Il a passé la journée de vendredi dans le régiment de blindés situé à 15 kilomètres du centre d'où, la veille, sont sortis les chars. Sa défaite est restée sans visage, les photographes n'ont pas été admis auprès de lui.

Au fil des heures, les radios ont répété: . Nous allons écouter maintenant son excellence le chef de l'Etat, commandant en chef des forces armées ... v. C'est ainsi que, pendant trente-cinq ans, le général Stroessner a été présenté à ses compatriotes. Que la même formule ronflante soit utilisée pour son successeur, cela signifiet-il que le Paraguay a simplement changé de général ? Il ne faut pas se fier aux apparences, répondent les connaisseurs. Et de donner pour preuves les décisions qui ont suivi les proclamations répétées du nouveau président en faveur de la démocratie, du respect des droits de l'homme et de la religion · catholique, apostolique et

Le gouvernement qui a été annoncé vendredi après-midi est composé de personnalités plus présentables que celles qui entouraient Stroessner. Sans doute ne s'agit-il pas de démocrates pur sang. Tous ont plus ou moins têté aux mamelles du régime. Mais ils ont un - curriculum - dit-on, une qualification; ce ne sont « ni des totalitaires ni des arrogants ».

Luis Maria Argana, nouveau ministre des relations extérieures, a été président de la Cour suprême. C'est parce qu'il n'était pas docile au potentat qu'il avait été révoqué. M. De Bernardi, nouveau ministre des finances, présidait la Compagnie nationale d'électricité et était vice-directeur du barrage d'Itaipu : C'est un technicien de réputation internationale. Les mêmes commentaires flatteurs sont faits à propos

La plus significative de toutes est celle de Juan Ramon Chaves. Il s'agit d'une réhabilitation. M. Chaves, qui a quatre-vingt-six ans, a présidé le Parti Colorado -

la formation officielle - pendant un quart de siècle. Nombre de ses affiliés ont commis des turpitudes, pas lui. Il a toujours été considéré comme un vieillard vénérable et sans tache. Aussi, quand le général Stroessner a lancé ses inconditionnels, il y a deux ans, à l'assaut du parti pour défenestrer Chaves et tous ceux qui n'étaient pas des « godillots », il a fait violence à la majorité des militants. Le parti s'est scindé et a perdu ses meilleurs éléments. Le gangstérisme présidentiel a laissé des plaies inguérissables. Aujourd'hui, Chaves redevient président du Parti Colorado. Il entre également au gouvernement avec le titre de ministre sans portefeuille.

La signification de ce retour a été longuement expliquée : il s'agit de rétablir l'unité du - coloradisme », de redonner au parti ses vrais dirigeants. Vue de loin, la question peut paraître sans grand intérêt. Pas ici. L'opposition démocratique compte sur les colorados authentiques exempts des péchés reproches à la camarilla sortante pour donner au pays de nouvelles institutions et rétablir les libertés.

### Démocratie « tangible »

Le général Rodriguez se veut rassurant à cet égard. Après avoir prêté serment, il a dit son intention de faire de la démocratie une réalité tangible - et d'assurer l'égalité entre tous les partis, ce qui sous-entend que les formations proscrites seraient légalisées. Il a affirmé sa volonté en politique étrangère de travailler avec les démocraties. Mais lui-même arrivé au pouvoir par un putsch at-il l'intention d'y rester? Officiellement, il est président de la République à titre « provisoire ». li n'a pourtant rien dit d'éventuelles élections. Général grandi dans l'ombre de celui qui vient d'être chassé et devenu riche grace à lui, il est entré en dissidence quand il s'est senti menacé.

Alfredo Stroessner venait de lui demander de prendre sa retraite. Auparavant, par le jeu des promotions et des passages forcés dans le cadre de réserve, nombre de ses proches avaient été éliminés. Le dictateur, dit-on, voulsit . faire le lit - de son fils Gustavo et lui donner le plus vite possible le grade de général pour lui laisser sa succession. La manœuvre exigeait la mise à l'écart du général Rodriguez, ainsi que de nombreux autres officiers. Le commandant du la corps d'armée s'est rebiffé. Il a mobilisé ses vieux sentiments colorados et ceux qu'il éprouve envers l'Eglise pour donner une armature politique et morale à sa

CHARLES VANHECKE.

# REVENUS 1988

CALCULEZ VOS IMPOTS

36.15.LM



كذا من الأصل

M. Marchais avait sa tête des mauvais jours, M. Mauroy se forcait à avoir celle des bons. Mm Madeleine Vincent, membre du bureau politique, qui n'a pas un goût immodéré pour les flashes et les micros, a été déléguée pour Jire un communiqué, en forme de relevé de conclusions, des • discussions concernant l'application - du mode d'emploi municipal signé trois semaines avant. Un texte laconique, qui passe rapidement sur l'accord - dans la grande majorité des villes de plus de vingt mille habitants dirigées par un maire socialiste ou un maire communiste » et « dans la plus grande partie des villes tenues par la droite », pour mieux détailler les cas où la désunion l'a

emporté, Je pense qu'on aurait pu mieux faire -, a déclaré M. Marchais, en soulignant que · beaucoup d'efforts - restaient à accomplir - pour que l'accord soit appliqué intégralement -dans sa forme du 12 janvier, complétée par l'annexe du 3 février. Le secrétaire général du PCF a déploré les - entorses -, dont il a rendu responsable son partenaire socialiste. Il a réaffirmé que ce dernier avait formulé des demandes excessives, parfois démentielles, qui n'ont rien à voir avec la réalité .. A ce reproche, le dirigeant communiste en a ajouté un second : - La tendance [des socialistes] à mettre sur leurs listes des gens en désaccord avec le Parti communiste. - « C'est inacceptable », a dit M. Marchais, alors que M. Marcel Debarge, membre du secrétariat national du PS et négociateur socialiste en chef, faisait la moue. « Le PS, a continué M. Marchais, soutient des candidats qui n'ont pas la confiance des communistes de leur ville et de leur départe-

L'heure du dénouement a somé, vendredi 3 février, à 19 h 20 dans le grand hall du siège du Parti communiste, place du Colonel-Fabien à Paris. Les délégations du PCF et du PS, qui avaient eu de multiples rencontres depuis le 26 octobre dernier, et plus encore depuis la signature du fameux « accord du 12 janvier » entre M. Pierre Mauroy, premier secrétaire du PS, et M. Georges Marchais, secrétaire général du PCF, ont donc mis un terme, peu avant l'heure fatidique du journal télévisé, à leur ultime séance de négociation. Elle devait être celle de la dernière chance pour l'union maximale, elle s'est révélée être celle d'une conciliation qui ne laisse guère de doute sur les intentions des partenaires.

comme nous l'avons fait avec Pierre Juquin. »

D'un coup, une confirmation était donnée, et une sentence était lächée : le PCF a bien un problème avec Le Mans, et le maire communiste de cette ville - la seconde, par la taille, détenue par le parti - va en faire les frais. . Il se trouve malheureusement, a précisé M. Marchais, que notre maire, en très large concertation avec M. Jean-Claude Boulard, le député socialiste du Mans, a éprouvé le besoin de choisir les candidats qui lui plaisaient le mieux et d'éliminer ceux qui ne lui plaisaient pas. Il y aura des exclusions, et une liste va être constituée sous la direction de Daniel Boulay -, membre du comité central, premier secrétaire de la fédération de la Sarthe et adjoint au maire du Mans.

### « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? >

Ainsi donc, le Mans était bien l'obstacle qui avait fait traîner en longueur. la veille, les négociations durant treize heures (le Monde du 4 février). Le climat n'avait pas été, du reste, à la franche camaraderie. En fin d'aprèsmidi, les négociateurs avaient vu

ment. Nous procéderons avec eux entrer, impromptu, M. Marchais, une dépêche de l'AFP à la main. Sans saluer personne, le secrétaire général du PCF s'assit de biais sur une table et lança aux socialistes : . Comment ? Certains d'entre vous disent que ça pourrait durer jusqu'à demain? Mauroy m'avait dit qu'on finirait ce soir. J'ai annulé des réunions dans le

Val-de-Marne pour être là.

Qu'est-ce que c'est que cette his-

toire? -

Les communistes prenaient plaisir à montrer leurs connaissances des différences de courants au sein du PS. Lorsqu'il était question de la Seine-Maritime, ils s'adressaient plus particulière-ment à M. Debarge, fabiusien. S'agissant du Mans, c'est à M. Alain Richard, rocardien comme M. Boulard, que Me Vincent adressait ses remontrances. Expliquez-lui donc [à M. Boulard] qu'il devrait cesser de monter la tête à Jarry. . Cette deuxième personne du pluriel avait fait bondir le bouillant rapporteur général du budget, expert électoral de M. Michel Rocard depuis vingt ans. . J'ai vingt-cinq ans de socialisme, avait lancé M. Richard à l'ancien bras droit de Ma Jeannette Thorez-Vermeersch. Certains d'entre

pourquoi. .

Le Mans avait été l'occasion de bien des échanges aigres-doux et montées d'adrénaline. Les communistes ayant, par exemple, fait valoir qu'il s'agissait à leurs yeux d'un problème-clé, M. Gérard Le Gall, membre adjoint du secrétariat national du PS, chargé des élections, avait demandé si cela signifiait une remise en cause de l'accord global M= Vincent avait alors dissipé l'inquiétude de son interlocuteur en répondant par un

Après une conversation téléphonique entre MM. Mauroy et Marchais, vendredi matin, une nouvelle rencontre avait été programmée pour l'après-midi. Le problème du Mans semblait avoir été mis de côté pour permettre aux négociations de continuer. Premier arrivé au siège du PCF, M. Michel Charzat, député de Paris, membre du secrétariat national du PS, se voyait contraint d'attendre ses camarades pendant une demi-heure, la rencontre ayant été repoussée in extremis. Il était fermement prévu, quoi qu'il arrive, de mettre cette fois les deux dirigeants suprêmes face à face pour le final.

M. Mauroy est done venu se joindre à la troupe vers 17 h 30. Le premier secrétaire du PS a écouté sans mot dire une longue diatribe contre les socialistes. Le · patron · du PS n'a pas été beaucoup plus prolixe devant les journalistes à la sortie, estimant que l'accord était « tout à fait satisfaisant » et mettant l'accent sur le fait que dans . plus de 80 % des villes de plus de vingt mille habitants » les socialistes et les communistes présenteront une liste commune au premier tour. Pour ne pas être en reste, il glissait, comme son homologue, que · les demandes venant du PC étalent parfois excessives ».

Enfin, le PCF a annoncé une réunion de son comité central pour mardi 7 février. M. Marchais y présentera le rapport introductif dans lequel il évoquera probablement la première décision déjà prise par les communistes: présenter des listes autonomes dans les vingt arrondissements de Paris.

A colline aura accouché d'un souriceau. Pas un résultat politique significatif n'est sorti de se sont livrés les socialistes et les communistes pour les élections municipales de mars prochain. Confirmation du « rassemblement à gauche » ? Certes, là où il est arithmétiquement indispensable à l'un ou à l'autre parti pour conserver ses positions. Nouvelle étape sur la pente de la désunion, que les alliés d'autrefois descendent lentement depuis bientôt cinq ans ? Assurément, mais sans qu'aucune stratégie de rechange ne s'affirme de part ni d'autre davantage qu'hier.

ici ou là, socialistes et communistes s'émencipent un peu plus de l'union, qui reste néanmoins la référence théorique. On a vu des communistes tenter hardiment de marginaliser leurs « partenaires » dans eurs bastions « révolutionnaires ». On a vu des socialistes, à Paris notamment - laboratoire de l'union dans les années 60, - calculer sans êtat d'âme qu'un accord avec le PCF risquerait de leur enlever plus de voix qu'il ne leur en apporterait. On voit, dans de nombreuses villes, les uns et les autres partir séparément à l'assaut des mairies de droite, contre lesquelles ils formulent, pourtant, les mêmes griefs et prétendent représenter les mêmes

S'il fallait des indices de la déshérence dans laquelle est tombée l'idée d'union de la gauche, sa rupture dans la capitale et le faible score que lui promettent les sondages à Marseille en seraient d'éclatants. Ce n'est pas tout. M. Mauroy a beau souligner que l'accord PS-PCF sera appliqué dans 80 % des grandes villes, et comparer la cinquantaine de cas où il ne le sera pas à la quarantaine de « primaires » de 1983, la liste des lieux où les deux partis iront à la bataille séparément est éloquente : y figurent des villes « phares » du PCF, telle Amiens, voire Calais; d'anciennes glorieuses conquêtes des communistes, comme Saint-Etienne et Reims; d'importantes villes socialistes, comme Besancon, et certaines de celles que le PS espère prendre à la droite, notamment Quimper.

Et puis il y a Le Mans, qui n'a pas été pour rien au centre des demiers jours de discussion, et même des

un maire communiste, patron du PCF dans le département depuis la Libération - ce qui est un gage d'orthodoxie, - affirmer son autonomie par rapport à la direction du colistiers en accord avec les responeshles socialistes locaux. Les dirigeants socialistes ont été mis en demeure par M. Georges Marchais de trancher un conflit interne touchant à une règle fondamentale du PCF : la contrôle des élus par

> L'atomisation du Parti communiste

Sans doute les communistes ontils tenté d'établir un parallèle avec la situation du PS à Marseille, mais ils ne pouvaient être dupes de cet artifice, sachant qu'il était pour eux impossible d'imaginer une allience avec le maire socialiste dissident de cette ville.

La direction du PCF parle d'autant plus haut et fort qu'elle a pris le risque, avec l'affaire du Mans, de changer la nature de sa relation avec le PS. On a pu mesurer, à cette occasion, non seulement ce que représente le courant reconstructeur >, mais la difficulté que rencontrent M. Marchais et son aquipe pour faire la synthèse des ogiques qui se font jour au sein du

Les dirigeants communistes avaient cru en avoir terminé avec l'opposition interne en excluant le courant rénovateur. Ils découvrent - et le cas de Limoges, où va sa cristalliser le conflit entre les « normalisateurs » désignés per Paris et les partisans de M. Marcel Rigout, va renforcer ce constat - que le centralisma démocratique actionné par des cadres locaux peut désinté grer le parti lui-même.

Si catte atomisation du PCF est la cause demière des à-coups qui ont marqué la négociation avec les socialistes et a dérouté ces derniers, elle leur ouvre à terme une perspective nouvelle : celle de voir les faits, une alle gauche diverse; imprévisible, indisciplinée et incommode, mais inséparable d'una social-démocratie avoués.

OLIVIER BRFFAUD et PATRICK JARREAU.

# Une cinquantaine de « primaires »

Sur les trois cent quatre-vingt-huit villes de plus de vingt mille habitants, les socialistes prévoient une cinquantaine de - primaires : opposant, au premier tour de scrutin une liste du PS et une liste du PCF (en 1983, on avait recensé quarante-quatre « primaires » dans cette même catégorie de villes). On peut en recenser, à ce jour, une tren-

 Villes dont le maire est commiste : les socialistes présentero leur propre liste à Tarbes (Hautes-Pyrénées), Amiens (Somme), Saint-Dizier (Haute-Marne), Le Petit-Quevilly (Seine-Maritime), Les Mureaux (Yvelines), Le Plessis-Robinson (Hauts-de-Seine). A ces six villes - si les négociations, qui continuent localement, échouent pourraient s'ajouter : Calais (Pasde-Calais), Dieppe (Seine-Maritime), Lons-le-Saunier (Jura) et Ris-Orangis (Essonne).

En outre, des initiatives d'élus socialistes, telles que celles de

LE MANS

de notre correspondent

Le couperet est tombé vendredi

soir. . Robert Jarry et ceux qui le

suivent dans son entreprise de divi-sion sont exclus du Parti commu-niste. » Le secrétaire général du

PCF avait clairement annoncé cette

décision après avoir reproché à

M. Jerry, maire du Mans, d'e élimi-

ner, en très large concertation avec le député socialiste Jean-Claude

Boulard, certains camarades, ceux

qui ne leur plaisent pas », dans la plate-forme municipale mise au

MM. Jean-Pierre Luppi à Saint-Martin-d'Hères (Isère) et Michel Cartelet à Romilly-sur-Seine (Aube), qui ont annoncé leur candidature contre le maire communiste de ces villes, ne peuvent être exclues dans les prochains jours.

• Villes perdues par le PCF et passées à droite en 1983 : Il y aura primaire » à Arles (Bouches-du-Rhône), Nîmes (Gard), Saint-Etienne (Loire), Reims et Epernay (Marne), Chelles (Seine-et-Savigny-sur-Orge Marne). (Essonne), Antony, Levallois-Perret et Châtillon-sous-Bagneux (Hautsde-Seine), Aulnay-sous-Bois, Gagny, Noisy-le-Grand, Montfer-meil et Villepinte (Seine-Saint-Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne, ville où la liste socialiste sera dirigée par un radical de gauche) et Sarcelles (Val-

En revanche, le PS, avec l'accord du PCF, conduira la liste de gauche

M. Robert Jarry, maire communiste du Mans,

exclu après quarante ans au parti...

Ainsi, après avoir incarné le parti pendant quarante ans, M. Jarry

entame la dernière ligne droite de sa

carrière comme l'exclu le plus inat-

tendu. Ses liens avec le parti

s'étaient déjà distendus au cours de

son précédent mandat. Il n'avait pas

hésité à écarter certains des apparat-chiks que le PCF avait placés dans

son entourage. Mais c'est bien plus

tard qu'il a osé expliquer : - Ce n'est

pas au parti de dicter sa ligne de conduite à une municipalité. Elu, je

Etonnante, cette distance, de la

nies qu'il passa à la tête

part d'un militant perçu comme un «stalinien» grand teint pendant les

de la fédération de la Sarthe. En

1946 - il avait vingt-deux ans, - l'ancien ouvrier du bâtiment réfrac-

taire an STO devenait premier

secrétaire de la fédération, en pre-

mière ligne sur le front de toutes les

luttes sarthoises, «gérant» avec poi-gue les troupes de la fédération

comme les grosses sections d'entre-prise, Renault en tête. La gestion

l'aurait fait changer? Il en avait déjà tâté dès 1953, en devenant le

plus jeune conseiller municipal man-

ceau, élu au sein du groupe commu-

niste, grâce à la proportionnelle. Mais, même devenu conseiller géné-

ral en 1977, il restait un dirigeant

d'opposition. Tout a changé lorsqu'il

prit les rênes de la ville en 1977.

suis maire de tout le monde. »

à Oyonnax (Ain), Béziers (Hérault), Orange (Vaucluse), Poissy (Yvelines), Athis-Mons (Essonne) et Franconville (Val-

nous ont droit au « tu », d'autres

Le PCF, avec l'accord du PS, conduira la liste de gauche à Saint-Quentin (Aisne), Grasse (Alpes-Maritimes), Sète (Hérault), La Seyno-sur-Mer (Var), Rosny-sous Bois (Seine-Saint-Denis) et Goussainville (Val-d'Oise).

 Villes dont le maire est socialiste : à l'initiative des élus socialistes locaux, des « primaires » oppo-seront le PS et le PCF à Besançon (Doubs), Cachan (Val-de-Marne), Lens (Pas-de-Calais) et Limoges (Haute-Vienne).

A cette liste s'ajoute un cas singu w A cette tiste s'ajoute un cas angu-ier de «primaire» dans une ville dont le maire est communiste : celle que le PCF organise au Mans contre M. Robert Jarry, allié aux socialistes. D'autre part, il faut noter que Romilly-sur-Seine comptant 16291 habitants au dernier

En fait, le communiste pur et dur, inflexible défenseur de la «ligne», a commencé très tôt à prendre du

champ par rapport à certaines

options du parti : « Des 1967, j'avais

déjà posé certains désaccords de

fond. - Mais dans le secret de la

famille. Il préférera laisser son ami

Henri Lelièvre, un proche d'Henri Fiszbin, clamer tout haut ce qu'il

Sa discrétion lui permit de faire le

poids face aux instances du parti, d'autant qu'en 1983 la campagne fut dominée par la querelle avec les socialistes, décidés à faire cavalier seul « au mépris de l'union de la gauche». Des socialistes conduits

par un certain... Jean-Claude Bou-lard. Et M. Jarry reussit alors à inclure dans sa liste certains cama-

Ils sont toujours à ses côtés. Ils

partagent la même conception de leur rôle. Loin du communisme? Il

y a encore peu, M. Jarry nous déclarait être « plus communiste que Jamais ». Mais à sa façon : « Le

communisme, c'est plus une philo-sophie qu'une certitude. » Avec

cette constante : «La lutte contre les inégalités. » Et il ajoutait :

es inegaines. Et il ajoutait :

« C'est pour cela que je reste communista. Fidèle au parti parce que
jamais rien ne s'est fait de grand, en
France, sans que les communistes
soient au pouvoir. »

ALAIN MACHEFER.

rades pratiquement hors du parti.

pense tout bas.

# Le Conseil d'Etat confirme l'annulation de la révision des listes électorales de 609 bureaux de vote de Paris

L'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat a confirmé, vendredi 3 février l'annulation par le tribunal administratif de Paris des opérations de révision des listes électorales dans 609 des 957 bureaux de vote de la capitale. Le Conseil d'Etat a en revanche, contrairement aux jugements du tribonal administratif (le Monde daté 15-16 et 19 janvier), validé ces opérations dans 197 antres bureaux de vote.

Cette décision met fin au premier épisode d'une guérilla préparatoire politico-juridique qui oppose le maire de Paris, M. Jacques Chirac, et M. Pierre Joxe, ministre de l'intérieur et chef de file du Parti socialiste, pour la prochaine bataille de l'élection municipale dans la capi-

Les référés du préfet de l'He-de-France, qui avaient abouti à l'annulation par le tribunal administratif des opérations de révision des listes électorales dans 806 des 957 bureaux de vote de la capitale, avaient en effet été précédé, d'une virulente campagne, inspirée par le PS et relayée par les Verts, dénoncant des ajustements peu innocents de listes dans plusieurs arrondisse ments où M. Chirac pourrait se sentir électoralement menacé

> Deux arguments

Le juge administratif de première instance puis le Conseil d'État n'avaient à se prononcer que sur la régularité de la procédure adminis-trative de révision des listes. Il appartient au juge judiciaire d'exa-miner éventuellement la validité de certaines inscriptions ou radiations des listes électorales.

Le maire de Paris avait d'autre part attaqué — tentative de réplique là encore à la fois juridique et politique aux critiques de M. Joxe et des

socialistes - devant le Conseil d'Etat les divers jugements du tribunal administratif de Paris. Deux arguments étaient avancés pour justifier cette attitude. L'un, tiré d'un échange de correspondance de 1985 entre la préfecture de l'Ile-de-France et la mairie de Paris, retenait. exclusivement cet élément d'appréciation alors formulé par la préfecture après consultation du ministre de l'intérieur de l'époque (M. Joxe) : « Il n'y a pas lieu de considérer comme irrégulières des séances de la commission aux-quelles, soit le délégué de l'admi-nistration, soit le délégué du prési-dent du tribunal de grande instance, n'a pas siégé, pour des impératifs personnels ou professionnels, alors qu'ils avaient été dûment convoqués

La même lettre de la présecture précisait cependant : « Toutefois, une absence répétée et non justifiée de la part d'un délégué serait à son avis susceptible de vicier la procédure, et c'est notamment pour cette raison que j'avais été amené en 1983 à déférer les opérations de révision des listes électorales de cer-taines commissions devant la juridiction administrative. »

par le maire. »

Le second argument de la Ville de Paris s'appuyait sur l'application aux commissions de révision de listes de la règle commune du quorum: fortes, en principe, de trois membres (un représentant du maire, un délégué de l'administra tion désigné par le préfet et un déségué désigné par le président du tri-bunal de grande instance), les commissions pouvaient valablement se rémir, était-il soutenn par la Ville, dès lors que deux membres avaient apposé leurs signatures au bas des documents résultant de leurs travaux. C'est ce qui s'était produit pour la plupart des opérations annu-lées par le tribunal administratif.

Devant l'assemblée du conten-tieux du Conseil d'Etat, M. Bernard Stirn, commissaire du gouverne-

ment, tout en indiquant que « rien ne permet de suspecter une quelconque fraude » liée à ces nombreuses annulations de révision de listes et en reconnaissant que « la procédure de révision s'est heurtée à d'importantes difficultés (...) compréhensibles - à Paris et, semble-t-il, dans plusicurs autres villes, a fait connaître les raisons de refuser la « dérive » que constitue l'absence généralisée d'une signature (au moins) au bas des documents de révision. Défaut de signature qui traduit le plus souvent l'absence pure et simple de l'un des membres de la commission lors des travaux de révision. Le Conseil d'Etat l'a suivi dans ses conclusions.

\*\*\* \* \*

Il a donc validé les opérations de ectification des listes de 197 bureaux de vote. Elles avaient été, un peu hâtivement, annulées par le tribunal administratif, qui avait disposé de trois jours seulement pour contrôler une masse considérable de documents. Le Conseil d'Etat a en revanche confirmé l'annulation des opérations de révision des listes électorales dans 609 bureaux de vote et redonné du même comp aux maires et aux commissions de révision des listes électorales un code de bonne conduite qu'avaient progressivement désagrégé les habitudes prises et la lourdeur des opérations de révision.

MICHEL KAJMANL

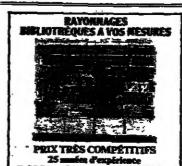

point au sein du bureau municipal.

Il y a un principe auquel nous ne saurions déroger : c'est à chaque parti qu'il appartient de désigner ses candidats », avait-il ajouté. Mais côté socialiste on était décidé à sou-tenir les Sarthois dans leur accord passé avec le maire communiste du Mans: M. Boulard avait réussi à en Solférino. Les communistes « orthodozes » partiront donc dans une pri-maire avec M. Daniel Boulay, le premier adjoint «éliminé » par M. Jarry et les socialistes, ancien député, membre du comité central, à la tête d'une liste de - rassemble ment des forces de gauche », pour faire face à ce qu'ils appellent déjà la « liste de division Jarry-



# **Politique**

aration des é

ST THEFT AND THE Store to Birth Apple at the Day Beriebert : Die in Same and the same of the same Andrew of the class of

With the The same of the sa mit fre the distance And the same of th Miles of Contract of the Farm Language THE IS NOT THE PARTY.

Mark to programme and Forgetting and the stage

s fa side also relation de la res resux de vote de la

2.4

# municipales

والمرابع والمعارض والمستشيعين

# A Lyon, M. Barre deuxième sur la liste de M. Francisque Collomb

Catherine .

But Park Indian

Place of the second

Position of the Table

1 17 - 17-12

de notre bureau régional

Les premiers mots du maire de Lyon, le sénateur non inserit Francis-que Collomb, vendredi 3 février, lors de la présentation des premiers candi-dats dans chacum des neuf arrondissements de la ville, ont été pour dire la satisfaction que lui procurait « la présence de M. le premier ministre sur nos listes ». M. Raymond Barre sera en effet candidat dans le sixième arrondissement de Lyon en seconde position derrière M. Collomb. Mais la place que celui-ci a occupée lors de la présentation officielle des principaus candidats des listes « Lyon d'abord » comme les propos qu'il a tenus à cette occasion confirment le rôle prépondérant du député (apparenté UDC) du Rhône dans l'actuelle campagne pour les élections municipales.

« Si je m'engage, a notamment déclaré l'ancien premier ministre, c'est parce que je crois que nous sommes parce que je crois que nous sommes arrivés à un tournant. Il faut que Lyon affronte le vingt et unième siècle dans de bonnes conditions. » Après avoir rappelé qu'il n'a pas de « destin municipal » et qu'il serait « heureux d'être un conseiller municipal de base». M. Barre a indiqué qu'il serait « un conseille et un arrent des objectifs et de témoin et un garant des objectifs et de la cohésion » de l'équipe municipale.

A première vue, cependant, le renouvellement des édiles prôné avec insistance depuis plusieurs mois par l'ancien premier ministre apparaît plu-tôt limité (1) : seul le premier arrondissement de Lyon voit arriver un nouveau venu en la personne de M. Alain Bideau, directeur de recherche au CNRS, tandis que l'actuel premier adjoint, M. André Soulier (UDF-PR). a choisi d'aller faire campagne dans le

(1) Les candidats : M. Alain Bideau (1) Les candidats: M. Alain Bideau (UDF), premier arrondissement; M. Camille Georges (UDF-CDS), deuxième arrondissement; M= Simone André (UDF-PR), troisième arrondissement; M= Colette Moreau (UDF-CDS), quantième arrondissement; M Bernadette Isaac-Sibille, député du Rhône (UDC), cinquième arrondissement; M. Francisque Colomb (sénateur non inscrit), sixième arrondissement; M. Roiand Fulchiron (UDF-CDS), septième arrondissement; M. André Soutier (UDF-PR), hutitème arrondissement; M. Roger Fenech (UDF-CDS), neuvième arrondissement.

huitième, l'un des deux arrondissements lyonnais susceptibles de bascu-ler à gauche. Parmi les autres candidats, on relève le nom de l'ancien coureur cycliste Henri Anglade dans le neuvième et celui de Mª Nicole Bargouin dans le huitième, conseillère municipale sortante et première étue du RPR à rejoindre les listes de

Le maire de Lyon a toutesois promis qu'au total, sur les deux cents vingt et un candidats présents sur ses listes, le taux de renouvellement atteindrait

# Clôturant la Semaine de l'Europe organisée par l'UDF M. Giscard d'Estaing assure qu'il faut « changer de cap »

M. Valéry Giscard d'Estaing, prési-dent de l'UDF, a déclaré vendredi 3 février, en clôturant la Semaine pour l'Europe organisée par son mouvement à l'Assemblée nationale, que la politique du gouvernement - n'est pas la que du gouvernement « n'est pas subbonne » ct qu' » il faut changer de cap » pour préparer l'échéance du marché unique de 1993. « Plus nous voulons réussir l'Europe, a souligné M. Giscard d'Estaing, plus nous devons réussir en France. L'Europe ne doit pas être la l'interne d'une France malade. » clinique d'une France malade.

L'ancien président de la République juge notamment qu'il faut réduire la fiscalité sur l'épargne, abaisser la TVA, continuer les privatisations, simplifier les procédures administratives afin de

permettre aux entreprises françaises

d'être concurrentielles avec celles des autres pays de la CEE. En outre, M. Alain Lamassoure,

porte-parole de l'UDF, a indiqué que MM. Jacques Chirac et Giscard d'Estaing s'étaient mis d'accord (avant la réunion des deux délégations RPR et UDF qu'ils conduisaient vendredi, lors de la clôture de cette semaine pour l'Europe) pour ne pas aborder la question de la liste unique de l'opposition aux élections européennes de juin. Cette question divise l'UDF, tandis que MM. Chirac et Giscard d'Estaing sont partisans d'une liste uni-

Vendredi, les deux formations de droite ont comparé leurs projets pour

l'Europe et décidé de « rechercher la possibilité d'aboutir à des propositions communes » pour l'échéance du mois de juin. Dans cette perspective.

M. Lamassoure et M. Alain Juppé, secrétaire sénéral du RPR, ont souhiené secrétaire général du RPR, ont soulig que les deux formations font des propositions - quasiment identiques - pour

préparer 1993. Les délégations du RPR et de l'UDF ont, aussi, décidé de demander la constitution d'une commission d'enquête parlementaire pour examiner e les conditions dans lesquelles se sont déroulées les acquisitions et les cessions d'entreprises publiques depuis les lois de nationalisation de 1982 . Ils ont insisté pour dire que le domaine de cette enquête devrait comprendre aussi

Les deux délégations ont jugé également - indispensable que les enquêtes administrative, douanière et fiscale qui auraient du être ouvertes depuis plusieurs semaines soient menées rupidement à bien, que leurs conclusions soient rendues publiques ainsi que les sanctions prises et que la justice puisse faire toute la lumière sur ces affaires ». Ce souhait vise . l'évolution des affaires de la Société générale et de

# Décès d'Adolphe Chauvin, ancien président du groupe centriste du Sénat

Premier patron du département du Val-d'Oise en 1967 au moment de sa création, Adolphe Chauvin est décédé, vendredi 3 février, à l'âge de soixantedix-sept ans.

Un peu plus de trois semaines après Pierre Salvi, qui lui avait succédé à la tête du conseil général du département, cet ancien président du groupe centriste au Sénat, originaire de la Manche, et qui fut prosix ans à l'école Saint-Martin de Pontoise, avait commencé dans cette ville sa vie élective en 1945 en qualité de conseiller municipal. Il en était devenu maire en 1953, puis sénateur en 1959 et en 1964, il accédait à la présidence du conseil général de Seine-et-Oise trois ans avant la partition de la région parisienne en sept départements. En 1968, il devenuit président des présidents de conseils généraux.

En 1976, il quitta le conseil général et, en 1977, la mairie de Pon-toise, laissant la place à l'actuel député UDF, M. Jean-Philippe Lachenaud. On attribue cette double défaite à deux aspects de sa vie politique. Tout d'abord son engage ment en saveur de la ville nouvelle

de Cergy-Pontoise, qu'il fut le pre-mier également à diriger, tout en assurant la présidence de l'établissement public d'aménagement, au grand dam des Pontoisiens qui ne se sentaient pas en la matière l'âme de · pionniers · et restaient attachés aux quartiers traditionnels de leur ville. Puis son appartenance à une tradition politique - les notables -fut mise à mal à partir de 1977 par une nouvelle vague d'élus plus jeunes, plus politisés.

M. Lachenaud parle pourtant de lui en termes très chaleureux, insistant sur ses qualités humaines, son goût pour la lecture et les voyages : Je l'ai vu agir en tant que maire et au sein de l'UDF, il avait le sens de l'union et savait mettre un terme aux querelles avec sagesse et séré-

Elu au conseil régional d'Ile-de-France en 1986 (il en était viceprésident), il était chargé de la culture et désendait avec intérêt des dossiers comme celui de la maison de Chateaubriand dans la Valléeaux-Loups, où encore celui de l'Orchesire d'Ile-de-France. Adolphe Chauvin était le beau-père de M. Yves Galland actuel président du parti radical valoisien.

douteuses une légitimation nouvelle JACQUELINE MEILLON.

# Mauvaises affaires pour la démocratie

(Suite de la première page.)

Ce fait amorce peut-être une rupture avec la tradition française en matière de scandales, largement exploités en période électorale, mediocrement enterrés une fois les élections passées. D'autant qu'à ce changement s'ajoute le travail accompli par la presse digne de ce

Les « affaires » ne sont plus réservées à l'insinuation calomnieuse de la presse d'extrême droite ou aux piques occasionnelles d'un hebdo-madaire satirique. Elles sont dévoilées après investigation par des journaux que leurs sympathies politiques, réelles ou suppos motivent pas en la matière. Et c'est le Wall Street Journal qui publie un article dénonçant la déstabilisation d'un gouvernement ami (1), ce sont des journaux français qui passent outre les indignations du pouvoir. L'opinion ne s'y trompe pas et approuve massivement ces enquêtes persistantes.

Si les « affaires » renforcent le quatrième pouvoir, et invitent, une fois le travail achevé, à une réflexion sur ses limites, elles sont également lourdes de conséquences idéologi-

Chez les socialistes tout d'abord, où la première gauche donne de la voix, et trouve dans les spéculations

de l'étatisme. Le caractère sommaire du raisonnement ne nuit pas nécessairement à son efficacité, d'autant plus que la deuxième gauche reste muette. Il serait pour le moins paradoxal que ce soit elle qui sorte affaiblie des opérations Pechiney et Société générale.

Il serait surtout navrant que le seul discours issu de la gauche soit le retour à l'apologie des nationalisations. Navrant pour ceux qui espéraient acquise la révolution culturelle des années 1983-1986 ; navrant pour ceux qui attendent un véritable débat sur ce qui revient au pouvoir politique, ce qui relève des entreprises publiques, ce qui dépend du seul marché, et sur les règles qui doivent présider au fonctionnement des uns et des autres. Il ne suffit pas en la matière de décréter que la Caisse des dépôts est sortie de son rôle (ou l'inverse), d'appeler au renforcement des pouvoirs de la COB ou d'invoquer une vague moralisation de la Bourse pour mener une discussion publique à la hauteur des enjeux. En attendant, les - affaires » nous ramenent à l'affrontement manichéen entre une droite ultralibérale et une gauche archéo-

Ce clivage ne réconciliera pas les Français avec la politique. Et c'est ici que les effets des « affaires » risquent, à long terme, d'être les plus

dévastateurs. A force d'entendre les socialistes se défendre en accusant la droite d'être allée plus loin dans les turpitudes, tel dirigeant politique ou économique affirmer qu'il sait des choses mais ne les dira pus, le tout sur fond de ramifications plus complexes et plus incomprehensibles pour le grand public au fur et à mesure que le seuilleton avance, le sentiment se répandra que tous les hommes politiques se livrent à des combines frauduleuses, tous les financiers à des spéculations éhontées, au détriment des larges masses condamnées à une injustifiable aus-

Dans le meilleur des cas, les gouvernés s'enfermeront dans l'amertume résignée à l'encontre des gouvernants de toutes sortes. Dans le pire, ils se diront que l'honnêteté n'est qu'une naïveté dépassée. Et les jeunes les mieux doués n'auront d'autre ambition que d'accumuler, par tous les moyens, l'argent salvateur. Auquel cas les socialistes auraient sauvé leur peau, mais notre democratie perdu son âme.

OLIVIER DUHAMEL

(1) Le Wall Street Journal a. depuis, fait une mise au point, rappelant sa méliance à l'égard des trop grands pouvoirs de la SEC (le Mondu du 4 février).

# LIVRES POLITIQUES, par André Laurens

A chronique des « affaires » plus ou moins scandaleuses, qui fleurissent à l'ombre - ou plutôt dans l'obscurité - de la politique, n'a pas commence sous ce septennat ni sous cetta République. En faisant allusion à quelques précédents récents. Michel Rocard l'a rappelé publiquement et, sans doute, à toutes fins utiles. Les hasards de l'édition font qu'un ouvrage, dû à Thierry Wolton, < les Ecuries de la Vème », vient rafraîchir notre

Cetta petite histoire des scandales qui ont défrayé la chronique depuis trente ans a pour ambition de mieux faire voir les liens secrets entre la politique et l'argent, à la faveur des bavures, des dérives, des excès et des crises qui les ont portés à la surface de l'actualité. « En rassemblant des faits épars, en revenant sur les lieux du crime, en interrogeant des témoins, en replaçant chaque affaire dans son contexte historique, en analysant leur permanence, dans les techniques employées comme dans les hommes impliqués, ce livre propose, pour le première fois, écrit l'auteur, une intelligence des écuries de la V° République. »

Le rappel historique d'affaires anciennes, qui sont au demeurant très différentes les unes des autres, ne saurait fonder un jugement politique ou moral sur celles qui, aujourd'hui, font la première page des journaux en même temps qu'elles sont l'objet d'enquêtes officielles. C'est à la lumière de ces investigations qu'il faudra trancher et, le cas échéant, sanctionner. Agir autrement reviendrant à verser dans le travers de l'amaigame dont on peut dire, avec Michel Rocard, qu'e il est le plus détestable des procès, celui de la responsabilité par association a, s'il ne couvre pas, à l'inverse, la plus détestable des impunités, celle qu'autoriseraient la répétition et la passivité.

il existe, en effet, une certaine pérennité des « scandales » qu'on peut illustrer facilement en les évoquant : l'enlèvement et le meurtre de Ben Barka, la Garantie foncière, l'assassinat de Jean de Broglie, les détournements du Carretour du développement. Thierry Wolton revient en détail

sur la plupart d'entre eux. Il arrive que la continuité s'affirme plus nettement encore. Il en est ainsi de La Villetta dont l'auteur nous dit : A travers les âges et les présidences, La Villette est un joli fromage pour les profiteurs de la V. Les intérêts qui ont convergé sur ce bout de terrain reflètent l'évolution trente demières années, lorsqu'il lui a fallu passer d'une forme (atténuée) de capitalisme sauvage, à l'aube du gaullisme, à une gestion économique et sociale centralisée, culminant avec le capitalisme d'Etat cher à la gauche au début des années 80. Les scandales de La Villette témoi-

# La République et la vertu

gnent de ces changements. >

On s'aperçoit, en redécouvrant les dossiers que Thierry Wolton essort, combien ces affaires qui ont tenu le haut du pavé sont vite retournées au mystère qui les enveloppait et qui, souvent, demeure. De l'assassinat commandité de Jean de Broglie, l'auteur écrit par exemple : « L'affaire dévoile trop crûment la fange des écuries de la Vª République pour qu'on ait cherché connaître la vérité, toute la vérité ». Pourtant, à défaut de prétendre élever l'action politique au rang de la morale pure, ce ne serait déjà pas si mal de faire la clarté sur ses fautes.

Le travail de Thierry Wolton permet, en dehors de l'environne ment passionnel et polémique du moment, d'apprécier ce qui, audelà des faiblesses individuelles, procède des vices du système politique et de la permanence de certaines pratiques qui favorisent l'affairisme en confondant des intérêts économiques privés avec le bien public.

Nul n'attend de la République qu'elle soit parfaite, même si elle réclame par nature plus de vertu que les autres régimes. On lui

demande simplement de mieux préserver cette vertu et de prendre à cette fin les moyens nécessaires. Or, à chaque vague de scandales, on promet des remèdes plus ou moins convain-

Aujourd'hui, il est question de rentorcer les pouvoirs de la Comdes opérations boursières. Soit. Il n'y a pas si longtemps, on votast une loi sur la transparence financière de la vie politique. « Une belle pantalonnade », selon Thierry Wolton qui, à la lumière des comptes publiés après la dernière élection présidentielle, n'a aucune peine à montrer l'écart existant entre le respect de la loi et la réalité. La classe politique, comme les Français en général, répugne à livrer au grand jour ses rapports evec De la même façon, elle conti-

nue de privilégier le secret en s'abritant derrière des motivations dont la sincérité, ou seulement l'opportunité, ne sont pas toujours évidentes. Tantôt on invoque l'intérêt public, tantôt le respect des personnes; tantôt la bonne marche de la justice, tantôt le refus de la polémique. La médiatisation envahissante du pouvoir et du jeu politique semble renforcer le vieux réflexe du secret, tant est forte la crainte du qu'en-dira-t-on à l'échelle des grandes audiences et des gros tirages. Le souci de préserver l'image projetée de toute impureté prend une dimension stratégique. Et si c'était une erreur ?

Le cuite du secret, qui pouvait être efficace dans le cadre restreint de la cour ou d'un petit monde d'initiés - si l'on ose encore employer ce terme accu-- ne l'est plus forcément lorsqu'il faut gouverner en sollicitant en permanence l'adhésion populaire la plus large. La transparance passe mieux à l'écran, et le dévorant système d'information ne saurait se nourrir de mutisme. C'est un exercice délicat et dangereux que de vouloir concilier ces contraires, le secret et la médiatisation, car leur mélange risque de prendre la forme de la manipulation.

\* Les Écuries de la V. de Wolton, Grasset, 324 p. Thierry

# Communication

Les chaînes de télévision et la violence

# « Bonne conduite » en ordre dispersé Les responsables des chaînes

Cinq chaines françaises sont parvenues à un accord pour limiter les scènes de violence aux dience. Un code de « bonne conduite », élaboré à la suite de nombreuses réunions de travail, est à la signature chez tous les présidents. Il vise à établir une « déontologie sur la représentation de la violence à la télévision .. TF1 n'est pas favorable à cette initiative.

La multiplication des séries policières américaines, la programma-tion à 20 h 30 de films d'horreur et de longs métrages interdits au moins de dix-huit ans, ont suscité depuis un an de nombreuses protestations de téléspectateurs. Lors du débat parlementaire sur l'audiovisuel à l'automne 1988, Mª Catherine Tasca, ministre de la communication, et certains parlementaires s'étaient élevés contre le contenu de certaines émissions. Mª Ségolène Royal, député socialiste, avait même té de faire adopter un texte pour interdire les scènes de violence sur le

publiques et privées ont préféré la solution du code déontologique à celle du texte réglementaire. A l'ini-tiative de M. Claude Contamine, président d'Antenne 2, les responsables des télévisions se sont mis d'accord sur quelques initiatives. Si les auteurs de ce code de bonne conduite n'imaginent pas que - la violence puisse disparaitre totalement de la création de fiction ., ils proscrivent toute - violence gratuite ., qu'elle soit . physique, verbale ou érotique », et veulent surtout éviter de . solliciter l'imagination des candidats à la violence en leur fournissant des

idées, des recettes ou des trucs permettant de perpétrer des actes violents . Ces règles concernent au premier chef les fictions commandées par les chaînes, surtout pour les œuvres diffusées aux heures de grande audience où enfants et adoescents sont présents devant le petit écran. Elles pourraient avoir des répercussions sensibles sur la création cinématographique puisque les chaînes sont coproductrices d'un grand nombre de films français.

Diversification de la presse économique en Suisse

# Les groupes Expansion et Edipresse lancent « Bilan »

Le groupe Expansion et l'éditeur de Suisse romande Edipresse vont lancer en mai un magazine mensuel économique et sinancier intitulé Bilan. Il remplacera l'Agefimagazine, que le groupe Expansion avait lancé en 1987, après avoir racheté le quotidien français du même nom.

Bilan, avec un tirage de départ de 15 000 exemplaires, traitera de la vie des affaires helvétiques. Ce lancement est rendu possible par l'accord qu'avait passé le groupe suisse romand Edipresse, qui publie notamment les quotidiens 24 Heures (100 000 exemplaires) et le Matin (55 000 exemplaires), avec un autre

groupe suisse, l'éditeur Jean Frey. de Zurich. Celui-ci édite le mensuel économique de langue allemande Bilanz (55 000 exemplaires), premier titre de la presse économique en Suisse alémanique. Bilan pourra utiliser à la fois le graphisme de Bilanz et ses articles.

Dirigé par Pierre Lamunière, Edipresse contrôle, en plus de publications quotidiennes et périodiques, le principal réseau de distribution de presse en Suisse romande, Naville, ainsi que les librairies Payot. Il possède en outre des centres d'impression, les Imprimeries réunies de

Parmi ses autres propositions, ce code de bonne conduite insiste sur l'information du téléspectateur en suggérant que les programmes de télévision publiés dans la presse ientes. Pour leur part les chaînes engagent à ne pas faire figurer dans les bandes-annonces des scènes de violence susceptibles de choquer une part significative des téléspectateurs . Mais les auteurs du document entendent limiter les mesures d'autocensure pour laisser aux parents leur pleine responsabilité. Ils demandent à Télédiffusion de

France et aux constructeurs de récepteurs d'étudier un dispositif coupant automatiquement la réception d'œuvres violentes ou érotiques à défaut de la mise en œuvre d'un code détenu par les parents ». Antenne 2, FR 3, Canal +, la 5 et

M 6 sont prêts à approuver ce code de bonne conduite. Mais IF 1 a déjà déclaré qu'elle - ne s'associera pas à des chartes sans grande signification -, préférant appliquer sa propre déontologie en la matière.

## EN BREF

 Bénéfice en forte hausse pour CEP-Communication. - Le bénéfice consolidé du groupe d'édition CEP-Communication devrait dépasser 235 millions de francs en 1988, soit une progression de plus de 50 %, selon son président, M. Christian Bregou. Le chiffre d'affaires s'établira autour de 4,2 milliards de francs. Sa croissance est particulièrement forte (45 %) dans le secteur information, qui édite notamment soixante-dix journaux, organise des salons et réalise un CA 1,7 milliard de francs. Quant au Groupe de la Cité, dont CEP-Communication est l'un des deux grands actionnaires avec la Générale occidentale, il devrait approcher les 5 milliards de francs de chiffre

d'affaires. PRÉCISION. - A la suite de notre article « La guerre des circuits » (le Monde du 24 janvier), la société distributrice du film Willow indique que, « en aucune sorte, la location de ce film n'a été refusée au Kinopanorama et que l'exploitant n'a même jamais, à aucun moment, manifesté le souhait de le programmer ».



عَكذا من الأصل

# Le smog de Paris

Première conséquence de l'hiver qui sévit sur la France : M. Brice Lalonde secrétaire d'Etat chargé de l'environnement, vient de créer une cellule de surveillance de la pollution urbaine. Motif: un couvercle d'air chaud, et que nulle brise ne vieut chas-ser, retient sur les plus grandes aggloméra-

La capitale et les communes alentour sont équipées de quatre-vingtdeux stations où cent cinquante renifleurs » captent et analysent vingt-quatre heures sur vingt-quatre les composants de l'atmosphère. La plus visible d'entre elles est installée dans la tour Saint-Jacques. Les gaz sous surveillance sont le dioxyde de soufre produit par les chaudières domestiques et industrielles, le monoxyde de carbone, les oxydes d'azote, les hydrocarbures et le plomb émis par les moteurs. La poussière qui aggrave les effets de ces polluants est également mesu-

Toutes ces données sont transmises régulièrement (certaines tous les quarts d'heure) à un ordinateur central situé non loin de la Bastille. C'est de ce PC servi par une dizaine d'ingénieurs et de techniciens que partent les alertes éventuelles. Si l'air des Parisiens contenait plus de 600 microgrammes de dioxyde de soufre par mètre cube, les veilleurs ideraient immédiatement aux centrales EDF, aux entreprises chimiques de Rhône-Poulenc et de Saint-Gobain ainsi qu'aux usines du chauffage urbain de réduire ou même de stopper leurs chaudières. Une telle teneur n'a pas été atteinte depuis six ans. On en est encore loin et il est probable qu'on ne l'atteindra pas car toutes ces entreprises brû-lent à présent du fuel à basse teneur en soufre.

Le cas des gaz d'échappement est plus inquiétant. Oxyde d'azote, monoxyde de carbone, hydrocarbures, aucun de ces composants toxiques n'est soumis à un plafond tions un cocktail de gaz toxiques lâchés par les usines et les véhicules qui, se mêlant au brouillard, forment un véritable « smog ».

La « cellule » constituée au ministère de l'environnement est chargée de collecter les informations provenant des vingt-trois

soufre. En conséquence, aucune

alerte n'est prévue. Il est vrai que si

à très haute dose leur toxicité est

amplement démontrée, les scientifi-

ques sont incapables de dire quels sont, à faibles doses, leurs effets à

long terme sur les bronches des cita-

dins. Pourtant, personne n'oserait

soutenir que leur présence dans l'air des villes est inoffensive. En matière

de recherche fondamentale comme dans le domaine de l'épidémiologie, tout reste à faire.

« Renifleurs »

en alerte

En attendant, les pays industria-

lisés et la Communauté européenne

s'efforcent de réduire les émissions

en pesant à la fois sur les construc-

tions automobiles et sur les raffi-

neurs de pétrole. Les pots catalytiques dont sont munis les moteurs

diminuent de 70 % les lâchers

d'oxyde d'azote. L'adoption du car-

burant sans plomb entraîne une baisse de 40 % de la présence de ce

métal toxique dans l'air que nous respirons. Cela, c'est la théorie. Mal-

heureusement, en pratique, la qua-lité de l'atmosphère des grandes

agglomérations, et notamment de

Paris, ne s'améliore pas. Au

contraire, elle continue à se dégra-

der. L'accroissement du nombre des véhicules en circulation compense et au-delà les effets de «retenue à la

Il suffit alors de conditions atmo-

sphériques défavorables, comme

source », si l'on peut dire.

pollution atteigne des sommets. Dans la matinée du vendredi 3 février, les « renisseurs » de la capitale détectaient des doses de monoxydes d'azote dépassant 500 microgrammes par mètre cube d'air, soit le triple des taux habituels. S'y ajoutant des taux de dioxyde d'azote de 170 microgrammes par mètre cabe d'air. Les 200 microgrammes avaient été dépassés à trois reprises au cours de la semaine précédente. Or une direc-tive européenne considère qu'il est dangereux de dépasser ce taux pendant plus de six jours par an. Paris atteint donc la limite supportable.

### Envisager une parade

Compte tenu des indications météorologiques, qui ne prévoient aucune modification à court terme, il faut bien envisager une parade. A Athènes, qui baigne dans un brouîl-lard photochimique quasi permanent, les autorités ont imaginé d'imposer, au moins certains jours, un système draconien. Les véhicules immatriculés avec un numéro pair seraient autorisés à rouler les jours pairs, les autres les jours impairs. L'absurdité d'une telle mesure, évidemment trop abrupte pour être via-ble, saute aux yeux. A Milan, égalo-ment touché par la pollution, le maire a commencé par faire appel au civisme des conducteurs. Sans aucun résultat observable. Il a donc interdit sa ville aux poids lourds à certaines heures. Il est douteux que l'expérience soit concluante.

agglomérations où fonctionne un réseau de surveillance de la poliution atmosphérique. Il a commencé sa « veille » vendredi 3 février et publiera chaque jour à midi une synthèse de la situation.

Celle-ci est suivie avec une particulière attention à Paris.

A Paris, les techniciens lèvent les bras au ciel quand on évoque l'éventualité d'une quelconque restriction de la circulation. Il faudrait en effet obtenir l'adhésion de tous les maires de l'agglomération, ce qui paraît impensable et soulève même une franche hilarité chez certains responsables. Pourtant, une faible dimiution du nombre des véhicules roulant dans les artères parisiennes (par exemple en offrant aux portes de la capitale des parkings gratuits et gar-diennés aux banlieusards) suffirait à fluidifier le trafic, ce qui entraîne-rait du même coup une baisse sensi-ble de la pollution. En tout cas personne, ni à l'Hôtel de Ville, ni à la préfecture de police, ni dans les services de l'environnement, ne paraît avoir mis à l'étude la moindre

Pourtant, M. Brice Lalonde ne cache pas qu'il est préoccapé. « La présence de l'anticyclone sur lequel nous ne pouvons rien a démontré une chose, dit-il; c'est que la circulation automobile est en grande partie responsable de la montée de pollution que nous enregistrons. Laisser les voitures circuler alors que l'air, lui, ne circule plus est une contradiction qui, aujourd'hui, saute aux yeux. L'avantage des transports en commun, économiques et peu polluants, apparaît plus clairement que jamais. Les candi-dats aux municipales devraient résléchir à ce problème et nous dire ce qu'ils comptent faire pour le résoudre dans les six ans à venir. »

MARC AMBROISE-RENDU.

# DÉFENSE

Pendant leurs manœuvres communes en Corse

# Américains et Français vont tester leur capacité à évacuer des otages

eants nationaux retenus en otage par nne faction anti-gouvernets dans un pays étranger? C'est le thème de la manœuvre « Phinia » que les forces françaises et améri-caines ont prévu d'organiser en Méditerranée, du dimanche 5 au lundi 13 février, avec une impor-tante participation aéronavale. Le chef d'état-major des armées fran-çaises, le général Maurice Schmitt, doit assister à l'exercice en début de que les forces françaises et amériemaine prochaine, dans la région de Figari, en Corse-du-Sud.

Préparée depuis avril dernier, la manœuvre «Phinia» combine, en réalité, deux exercices que Français et Américains avaient l'habitude d'organiser séparément mais qui ont un thème commun : un débarquement de troupes en zone hostile pour évacuer et rembarquer des ressortissants nationaux pris en otage. La manœuvre est dirigée depuis le centre des opérations de Toulon par le vice-amiral d'escadre Duthoit, préfet maritime de la IIIe région et commandant en ches pour la Médi-

### Une opération délicate

Dans les états-majors, on explique le thème de « Phinia » par les consi-dérations fictives suivantes. Un pays en proie, depuis des années, à de graves troubles intérieurs est divisé en une faction soutenant le gouvernement légal et une faction séces sionniste bien armée. Des incidents font craindre pour la sécurité des ressortissants français et américains, dont certains sont déjà retenus en otages par la faction anti-

A cette occasion, les deux porte-avions français, le Foch et le Clemenceau, un porto-avious américain des plus modernes, le Theodore-Roosevelt, et un porte-hélicoptères américain, le Guadalcanal, apparte-

Comment évacuer des ressortis- nant tous deux à la VI- flotte basée en Méditerranée, doivent apprendre à manœuvrer ensemble, au côté de dix-sept autres bâtiments de guerre des deux marines alliées.

formation

Sur terre, en Corse, l'armée francaise déploie des éléments de la 4 division aéromobile (avec ses hélicoptères Gazelle et Puma), de la 6 division légère blindée (avec les chars AMX-10 RC) et du 13 régiment de dragons parachutistes (qui est une unité spéciale de recherche du renseignement en profondeur). La marine française, de son côté, a mobilisé ses fusiliers-marins com-mandos. Les Américains out détaché six cent cinquante « marines » des hélicoptères). A l'exception des phases maritimes conduites par le vice-emiral Tripier, commandant l'escadre de la Méditerranée, qui aura les navires américains sous son autorité, le commandement des troupes au soi est assuré par des officiers français ou américains, chaque liaison auprès de l'autre.

«Phinia» a été conçu dans le cadre d'une intervention strictement bilatérale. Six cents « figurants» joueront les otages et, sur le terrain, outre l'organisation d'un débarquement massif sur les rivages corses, il a été prévu de mettre à l'épreuve le soutien logistique et sanitaire néces-

En règle générale, ces opérations de rembarquement amphibie et héli-porté de populations civiles prisonnières dans no pays étranger sont des plus délicates à monter. Les États-Unis, en particulier, en ont fait l'expérience. On se souvient en effet de l'échec, en avril 1980, en plein désert de Tabas, de l'opération entreprise par des commandos spé-cialisés de l'armée américaine pour libérer des diplomates des États-Unis retenus à Téhéran.

1 3715

at the first to street

To die

## JUSTICE

# Au tribunal de Lyon

# La passion de M. de Bonneval, herboriste

de notre bureau régional

Les amateurs de camomille et autres plantes aux vertus sédatives s'étaient mobilisés jeudi 2 février pour soutenir M. Patrick és jeudi de Bonneval, gérent de L'herbo-risterie de la Croix-Rousse qui comparaissait devant la sixième chambre du tribunal correctionnel de Lyon.

Homme tranquille à la barbe soigneusement taillés, M. de Bonneval est pourtant loin d'être une star, Rien à voir avec Rika Zaraï venue le même jour à Lyon pour débattre sur l'antenne régionele de FR 3 sans faire un détour par le palais de justice. Il serait encore plus hasardeux d'assimiler M. de Bonneval à un charlatan. Titulaire d'un diplôme de pharmacie - et depuis peu d'un doctorat délivré par la faculté pratiquant depuis dix ans la cience ancestrale des plantes médicinales, il n'en est pas moins poursuivi pour « exercice illéga de la pharmacie et de l'herboristerie » sur plainte de l'inspection régionale de la pharmacie. relavée - et même poussée selon certains - par le conseil national de l'ordre des pharma-ciens qui s'est constitué partie

Cette histoire de « simples » recouvre un contentieux plutôt complexe. « A travers moi comme à travers mon collègue Gilles Corjon de Grenoble récemment traduit devant un tribunal, c'est le procès de l'herboristerie te que le tout- puissi conseil de l'ordre veut instruire ». affirma le prévenu qui est prêt à mener croisade pour obtenir la restauration du diplôme d'herboristerie supprimé en 1941 sous l'occupation allemande. « Depuis la publication d'un certain livre par une certaine chanteuse, j'observe que beaucoup de phar-maciens font de l'herboristerie, sans être formé pour cela et dans le seul souci de leur tiroir-caisse,

Moi je pratique per passion et sous la houlette de M. Maurice Bernardet ägé de quatre-vingts ans, l'un des demiers herboristes diplômés avec lequel je suis asso-

> Convaincu de la valeur et des bienfaits de la phytothérapie, M. de Bonneval se déclare assez indifférent à la rentabilité. Au nom de l'ordre des pharmaciens, M. Jean-Marc Bazy tenta de ramener le débat sur le terrain de la pure légalité pour réclamer la fermeture de l'Herboristerie de la

« Un diplôme de pharmacien soutint-il, ne suffit pas pour exercer la pharmacie qui est une profession strictement réclementée. Outre l'inscription à l'ordre, une licence délivrée par le préfet est nécessaire pour ouvrir une officine qui est soumise à des ter un code de déontologie concernant notamment les pro-

«l'application de la loi», et une amende de 6 000 francs, Mª Martine Calloud, avocate de M. de Bonneval, contre-attaqua pour dénoncer un « petit règlement de compte». « Après la suppression du diplôme, dit-elle, on a choisi de leisser mourir les demiers herboristes à petit feu. La loi les autorise à s'associer avec n'importe qui, un plombiel par exemple, mais leur interdit de le faire avec un pharmacien auguel ils pourraient transmettre leur savoir. C'est un comble la Considérant que la pharma « Ça s'exerce, ca ne se paie pas comme une charge de notaire ou d'huissier », l'avocat ironisa sur les privilèges du « club très fermé » des pharmaciens sou-cieux selon elle d'étendre son monopole sur les médicaments et le paramédical au domaine de 'herboristerie devenu lucretif.

Jugement le 2 mars. ROBERT BELLERET.

# Après la publication du rapport Bonnemaison sur la question pénitentiaire

## **POINTS DE VUE**

# Débattre de manière responsable

par Gilbert Bonnemaison

E piège dans lequel ne doivent pas a'engouffrer les person-nels pénitentiaires, c'est celui qui consiste à ignorer et à laisser dénaturer un projet qui comportait des dizaines de propositions voulues, prétexte que leurs revendications sur les retraites, impossibles à satisfaire. ne le sont pas.

La poudre aux yeux, c'est tenter de faire croire ce qui n'est pas écrit pour attiser les passions. On parle ainsi de mise en place de parloirs sexuels alors que, justement, le rapport les récuse comme indignes et indique que, si les pratiques en ce domaine doivent évoluer, cela ne pourra se faire qu'en concertation avec les personnels. On agite le triduits toxiques et la publicité. » bunal de l'application des peines comme un chiffon rouge alors qu'il Le procureur ayant demandé

n'est même pas mentionné. La poudre aux yeux, c'est qualifier de rocambolesque une initiative prudente et contraignante pour limiter la surpopulation carcérale, c'est refuse des économies sur un programme de treize mille places neuves. Ces économies n'ont pourtant pour but que de rénover des établissements anciens qui se délabrent chaque jour

nels en nombre insuffisent, de développer leur formation, d'améliorer les déroulements de carrière, les conditions de travail, de promouvoir la concertation et l'information, bref de tenter de répondre à l'ensemble des aouhaits exprimés au cours d'une consultation sans précédent dans la fonction publique.

### Un débat de foad

L'émotion née d'une attente que l'intérêt national ne pennet pas de satisfaire est respectable mais doit être dépassée pour déboucher sur un débat de fond à partir de propositions concrètes.

Passer des oubliettes de la société

à l'avant-garde du service public, cela ne se fara pas en un jour. Cela suppose, de la part des personnels et, en particulier, de leurs représentants, un esprit de responauquel je fais appel une nouvelle fois. La modernisation du service public pénitentiaire ne doit pas buter sur des surenchères corporatistes. Les personnels en sersient les premières victimes. Ceux qui les entraîneraient

# France, ta justice fout le camp!

par Jacques Vialette

secrétaire général du syndicat FO des personnels de surveillance

y a quelques jours, un syndicat pénitentiaire lançait un mot d'ordre de mouvement parce que l'attente du repport Bonnemaison lui devenait

Aujourd'hui, nous venons officiellement de prendre connaissance de ce rapport : il nous est insupportable. En effet, à lire très rapidement la synthèse de ce rapport, nous sommes profondément décus. Le rapport GESTE mené à grand ranfort de publicité avait lais espérer une prise en compte des légi-times et essemielles revendications des personnels de surveillance. Or il n'en est rien. Pas de 1/5º, ce qui était notre revendication principale; pas de 13º mois. Seulement de la poudre aux yeux : le surveillant de l'administration péritentiaire devient agent de justice et le surveillant-chef, officier de justice.

On parle de rogner une nouvelle fois e programme de treize mille places par la disparition de sept établissements. On parle de remplacer mille huit cents postes budgétaires de surveillants qui nous manquent dans l'immédiat par des appelés du comingent (...). Le numerus clausus est une idée rocambolesque qui tand à n'incarcérer les détenus qu'en fonction des places disponibles. France, ta justice fout le camp! La porte

s'entrouvre à nouveau sur le tribunal de l'application des peines cher à Badinter. Les détenus iront en permanence faire le procès de l'administration et de ses

Mise en place de partoirs sexuels et l'on demande de favoriser l'expression contrôlée des détenus. Projet de fusion de l'administration péniterniaire et de l'éducation surveillée. Transformation de l'ENAP (Ecole nationale de l'administration pénitentiaire) en établiss ment public pour mieux la noyauter et l'éloigner de sa mission réelle : la formation de personnels. Nos directeurs, que nous eimons bien, ont tout le bénéfice et reçoivent, en récompense du demier mouvement supporté essentiellement par le personnel de surveillance, quatre nouvelles directions régionales, trois postes hors échelle B de l'inspecteur de l'administration pénitentiaire (plus de 300 000 F par an), vingt postes de contrôleurs généraux et la transformation de l'emploi de directeur régional en grade de contrôleur général.

De qui se moque-t-on ? A-t-on pensé à transformer l'emploi de chef de maison d'arrêt en grade ? Pas de restauration de la discipline et rien de concret quant au travail du personnel dans la dignité. Per contre, beaucoup de mesures concernant l'amélioration des conditions de vie des détenus, à savoir l'allégement important de la journée de détention au détriment des agents (...).

# Les syndicats relancent l'agitation

(Suite de la première page.) Aussitôt l'Association profession elle des magistrats (APM, organisa

nelle des magistrats (APM, organisa-tion de droite) réagissait vigoureuse-ment en dénonçant - le catalogue de gadges idéologiques et médiatiques », le « mépris » à l'égard des magistrats et - pour les exigences élémentaires de la securité publique (...) ».

la sécurité publique (...) ».

Le soutien, bien isolé, du Syndicat de la magistrature n'allège guère la solitude de M. Gilbert Bomemaison (pour qu'on ne puisse dire qu'il n'a pas été au bout de sa logique, le député invite les responsables nationanx des syndicats péantentiaires à une lecture collective de son rapport, le dimanche 5 février à l'Assemblée nationale). Le ministre de la justice, qui a toujours pris la démarche du médiateur avec des pincettes, ne lui a en effet pas une déclaration à l'AFP il soulignait en effet que « certaines des dispositions effet que « certaines des dispositions contenues dans le document relèvent davantage de la politique judiciaire que pénitentiaire ». Le garde des sceaux a indiqué que la plupart des

et approfondie par M. Bonnemalson », étuent déjà comus du ministère de la justice et avaient fait l'objet d'études préalables.

Précisant que cette appréciation n'était pas un · reproche » au rapporteur, M. Arpaillange a estimé que parmi les propositions formulées, il pouvait » y en avoir de réalistes », « Il pouvait » y en avoir de réalistes », « Il y a bien sur dans ce rapport énormément de choses que je connaissais déjà, ce qui est normal, puisque je connais bien les prisons, je les ai visitées souvent et continue à le faire », « t-il dit, tout en consédant » je faire » « t-il dit, tout en consédant » je faire » tous en conscidant, « je ferai en sorte que ce rapport ne tombe pas dans les oubliettes, j'ai plutós l'habitude d'en sortir les rapports qui s'y trouvers. »

Le délai de réflexion que s'était accordé le ministre de la justice avant de transmettre le rapport au premier ministre devait à l'origine être mis à profit pour y apporter quelques tou-ches. Mais il paraît clair que les syndi-cats se sont engouffrés dans la brèche. cats se sont engouffrés dans la brèche. Leur démarche est risquée. Outre

qu'ils risquent de compromettre les « avancées » réclies en termes de sta-tut, d'embanches, de réorganisation interne, de récomaissances prévues par le rapport Bonnemaison, ils lancent leurs troupes dans un conflit qui s'annonce bien plus délicat que le pré-

Cette fois, le ministère de la justice, qui avait été complètement dépassé à l'automne dernier, n'est pas décidé à laisser faire en toute impunité. Réunis place Vendôme, les directeurs régionaux de l'administration pénitentiaire ent recu des consignes strictes de sévénaux de l'administration pénitentiaire out reçu des consignes strictes de sévérité. On a préva un plan d'intervention des CRS et même de l'armée en cas de blocage des prisons. Dans son rapport, M. Bounemaison précisait que « les agents, même hors service, qui interdisent l'accès aux établissements pénitentiaires violent leur statut spécial et de ce fait relèvent de la procédure exceptionnelle prévue par celut-ci, c'est-à-dire la révocution sans possage devant le conseil de discipline ». De même l'obstruction des prisons est-elle passible de sanctions pénales (1).

Alors que jamais on n'était allé aussi Alors que jamais on n'était allé aussi loin dans une réflexion globale assortie d'un plan cohérent, et après une concertation approfondie, la suren-chère syndicale (il s'agit d'être le plus rapide à contester, tout en n'étant pas insensible aux, préoccupations politi-ques), la réflecance affichée d'un minis-tre de la institue que april avent le puritant tent tre de la justice qui aurait pourtant tout à saguer à une restructuration passible des prisons, risquent bien de faire échouer une démarche originale. Les surveillants de prison en feront d'évi-dence eux aussi les frais. Et cette fois les déterms pomraient bien être moins passifs que lors de la précédente crise.

(1) Art. 123 du code pénal : « Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la rémine d'individus ou de corps dépositaires de queique partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits civiques, et de tout emploi public, pantant dix aus au plus. »

AGATHE LOGEART.

### JOURNAL OFFICIEL Est publié au Journal officiel du

vendredi 3 février 1989 : UN DÉCRET:

 Nº 89-55 du 30 janvier 1989 portant application de l'article L. 510-9 du code de la santé publique à la profession d'orthophoniste. Sont publiés au Journal officiel DES ARRÊTÉS

• Du 29 décembre 1988 portant approbation du programme d'enquêtes statistiques publiques

Du 6 janvier 1989 modifiant la partie Arrêtés à caractère réglemen-

taire du code de l'urbanism Du 29 décembre 1988 fixant la liste des sociétés coopératives ouvrières de production pour l'exer-

# Informations « services »

# MÉTÉOROLOGIE et Français vont le

there was property Ft Mer

San and the san an

Min Gr. 1

با ۾ ۽ پائيٽ

1001 111

Marior William

ete lastice fout le came

management of the

Chief Canalina Commission (1999)

ara zila yezhañ e e



PRÉVISIONS POUR LE 6 FÉVRIER 1989 A 12 HEURES TU



Evolution probable du temps en France entre le samedi 4 février à 0 heure et le dimanche 5 février à 24 heures.

Malgré les hautes pressions qui regnent sur le pays, une perturbation océanique affectera demain la moitié nord. Seules les régions au nord de la Loire seront touchées par les pluies.

Dimanche : les sanges l'emportent er les bronifiards au nord. Brumeux us ensoleillé au sod.

pais essoleillé an sud.

Des pays de Loire et de la Bretagne
an Nord, à l'île de France, au Centre,
aux Ardemes et à la Lorraine, le début
de journée se passera sous un ciel couvert. Le vent d'ouest soufflera jusqu'à
40 kilomètres/heure sur la Manche. Des plaies tomberont çà et là, elles resteront assez rares sur la Bretagne et les pays de Loire. Mais attention, en raison des Loire. Mais attention, en l'auto-geiées nocturues, elles pourront être ver-glaçantes par endroits, notamment sur le nord et l'est du pays. Sur les Vosges et les Ardennes, on pourra voir quelques

ni-journée. Puis des éclaireles se déve-lopperont sur le Nord. Elles gagneront la Normandie, le Bassin parisien et les Ardennes avant la fin de la journée. Mais de la Bretagne à la Loire, jusqu'à la Lorraine, le ciel restera gris, cependant les pinies cesserons.

Sur la moitié sud du pays jusqu'à l'Alsace, les brouillards seront fréquents au petit matin, et localement givrants. Sur les régions méridionales, ce sont les nuages bas qui excheront le soleil. En cours de journée, on retrouvers un ciel peu nuageux de l'Aquitaine au Massif Central, aux Alpes et à la Méditerranée. Malgré un petit volle de mages, l'après-midi sera agréable. Ce sera différent des Charentes et de la Vendée à l'Auvergne et à la Franche-Comté. En effet, les nuages deviendrom de plus en plus nombreux au fil des heures, ils convriront presque le ciel.



| APÉRATURES maximo                                                       | - mi                                                                   |                                                                                          | e e   | temps of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 198                                                                                  | 9                                                                                                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Valeurs extrêmes respects 02-1989 à 6 heures TU et le 04-02-  FRANCE  1 | 1389 à 6 1<br>13 13 13 16 12 19 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 | -3<br>0<br>18<br>R<br>4<br>2<br>6<br>24<br>5<br>-2<br>-2<br>0<br>5<br>3<br>20<br>11<br>5 | B I I | DE O4-02-  OS ANGELIS  ITXENBOURG  MARRATSCH  MERICO  MELAN  MESCOL  M | 15<br>-3<br>12<br>19<br>26<br>9<br>-9<br>-3<br>26<br>10<br>10<br>16<br>6<br>28<br>13 | 10<br>-5<br>-3<br>-6<br>10<br>10<br>-16<br>-2<br>16<br>-2<br>-2<br>-5<br>-2<br>-2<br>-2<br>-2<br>-2<br>-2<br>-2<br>-2<br>-2<br>-2<br>-2<br>-2<br>-2 | PODEEL |

OTAGE \* TU = temps universel, c'est-à-dire pour la France : heure moins 2 heures en été; heure légale moins 1 heure en hiver.

D

0

(Document Habli avec le support technique spécial de la Météorologie nati

# MOTS CROISÉS

PROBLÈME Nº 4933

HORIZONTALEMENT

I. Apporte un soutien à celui qui a perdu pied. Ne nous envoient pas au diable quand ils sont mignons. — II. Qu'on prendrait pour de l'ivoire. On peut y mettre tout ce qui est piquant. — III. Qui ont fait l'objet d'un choix. Mettait beaucoup

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 de sauce. -IV. Sans changement. Une production d'Ilots. -V. Comme une très grande voie. Première mondiale. - VI, Ripostent avec rudesse. Coule dans une île. C'est moi! - VII. Un point d'union. Des femmes souvent menées en bateau. -VIII. N'a donc XIII pas besoin de retouches. Langue ancienne. Est utilisé en parfume-

rie. Sert parfois de coussin. -IX. A perdu de son utilité depuis l'invention des cartouches. A une bonne tête. – X. Titre anglais. Cri qui peut amener des poursuites. Son esprit est de mauvais goût. -XI. Coule en Afrique. A la naissance du Nil bleu. Ne semble jamais pressé. - XII. Pas indifférente. Une bordure. Lieu mythologique. – XIII. Due à un parasite quand elle est tropicale. Qui a donc circulé. N'a pas une bonne tête. -XIV. Qu'on a déjà entendu. Mesures pour le charme. - XV. Où il y a des vices. Des sportives qui peuvent se déplacer en courant.

VERTICALEMENT

1. Font des salades quand elles sont rouges. Indique la sortie. -2. Coule chez des voisins. Peut faire la bombe quand il s'est enrichi. Un peu de tabac. - 3. Evoquent un jeu qui n'est pas fait pour les chiens. Faire son trou. - 4. Un vieux ruminant. Le temps d'une révolution. Evoque une bonne façon de parier. Un vice qui s'étend. - 5. Pour chasser le cafard. Où il n'y a pas mèche. - 6. Une bande. Après dix. - 7. Un héros dans le Sud. Traversent des marais. Est malade quand il y a des

RADIO-TÉLÉVISION

▶ 28.40 Variétés : Champs-Elysées. 22.25 Série : Médecins de muit. 23.15 Skl. 23.20 Journal. 23.35 Maga-

6.45 Bonjour la France, bonjour l'Europe. 7.50 Magazine: Bonjour mossieur le maire. 8.00 Jardinez avec Nicolas. 8.15 Dorothée dimanche.

Micolas. 8.15 Dorothée dimanche.
10.30 Magazine: Les animaex du
moude. 11.00 Magazine: Auto-moto.
11.30 Magazine: Téléfoot. 12.30 Jen:
Le juste prix. 13.00 Journal.
13.20 Série: Texas Police.
14.15 Mondo Dingo. 14.40 Série: Rick.
Huster, inspecteur choc. 15.30 Tiercé
à Vincennes. 15.40 Série: Pour
Pamour du risque. 16.30 Série:
Columbo. 18.00 Série: Donce France.
18.30 Série: Vivement lundi!

l'amour du risque. 10.30 Série : Douce France.
18.30 Série : Vivement lundi !
19.00 Magazine : 7 sur 7. Invité : Isabelle Huppert. 20.90 Journal.
20.40 Cinéma : Gioria B B.
20.40 Cinéma : Gioria B B.
23.39 Journal. > 23.50 Doumanine :
Allers-retours. 0.35 Concert.
1.40 Série : Drôles d'histoires.
2.85 Penilleton : La vie de Berlioz.
3.00 Feuilleton : Symphorien.
3.25 Documentaire : Histoires maturelles. 4.15 Musique. 4.35 Documentaire: Histoires maturelles. 4.15 Musique. 4.35 Documentaire: Histoires maturelles. 4.15 Musique. 4.35 Documentaire: Histoires maturelles. 5.05 Tél-film : Nons sommes terroristes.
6.00 Série : Drôles d'histoires.

8.30 Magazine: Calin-matin. 9.00 Emissions religiouses. 12.65 Dimanche Martin. 13.00 Jour-

nal. 13.25 Dimanche Martin. 15.00 Série : Magnan. 15.50 L'école des fans. 16.40 Fenilleton : Des grives

des fans. 16.40 Fenilleton: Des grives aux loups. 17.40 Documentaire: L'odyssée sons-marine du commandant Consteni. 18.30 Magazine: Stade 2. 19.30 Série: Magny. 20.00 Journal. 20.35 Série: Sacurs froides. 21.50 Ski. 22.15 Magazine: Cnéma, cinémas. 22.26 Lournal. 23 Sh Magazine: Anno. 22.26 Sh Magazine: A

23.25 Journal, 23.50 Magazine : Apos.

TF 1

calculs. - 8. Pas divisées. Un Indien. Dans une série de sept.

9. Femme de lettres américaine. Qui forment done bloc. - 10. Grandes, peuvent s'opposer aux moucherons. Pas intact. — 11. Paya cher son repas. Sert d'expectorant. Pas dit. — 12. Entre... côtes. Les premières, c'est le début. — 13. Précoce. En France. Dans la Haute-Normandie. - 14. Pronom. Qu'on pent sans crainte laisser tomber. - 15. Petit, chez le charcutier. Bien couvertes.

### Solution du problème nº 4932 Horizontalement

L Saucières. - II. Everest. - III. Melun. Li. - IV. Ore. Antée. - V. Us. Ors. - VI. Lésineuse. - VII. Ote. Cil. - VIII. Endive. Va. -

IX. Réa. Essen. - X. Osai. -XL Zeus. Ures. Verticalement Semoulier. - 2. Averse. Nèpe. 3. Uélé. Soda. - 4. Cru. Titi. Os. - 5. Iéna. Névés. - 6. Es. Noé. Esail. - 7. Rt. Truc. Sir. - 8. Les-

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément du samedi daté dimanche-handi. Signification des symboles : ▶ Signalé dans « le Monde radio-télévision » □ Film à éviter » Ou peut voir » ■ Ne pas manquer » » ■ Chef-d'œuvre ou classique.

Samedi 4 février

zine: Lunettes noires pour mits blan-

20.30 Sandynamite. 21.45 Journal.

22.10 Magazine : Le gran. Invite : Fledéric Dard. 22.30 Magazine : Musicales. 23.40 Magazine : Sports 3.

20.30 Série : Taggart. 22.15 Les superstars du carch. 23.15 Série : Paire d'as. 0.05 Cinéma : Initiation d'une jeune marquise. 1.10 Cinéma : Comp

double [] . 2.50 Cinéma : L'argent de poche w m. 4.30 Cinéma : Les monta-

Dimanche 5 février

0.05 Documentaire : L'odyssée sous-marine du commandant Consteau.

7.00 Magazine: Sports 3 (rediff.).
8.00 Amase 3. 9.00 Magazine: Rescontres. 10.30 Magazine: Latitudes.
11.30 RFO hebdo. 12.00 Musicales (rediff.). 13.00 Magazine: D'un soleil à l'antre. 13.30 Sports-loisirs.
18.00 Dessis animé: Les entrechats.
18.20 Documentaire: Musique verte.
18.30 Dessis animé: Boumbo.
18.40 Dessis animé: Inspecteur gadget. 19.00 Série: Les aventures de Sherlock Holmes. 20.00 Série: Benny HiB. 20.30 Documentaire: Aa cœur du dragou. 21.30 Magazine: Océaniques.
22.05 Journal. 22.30 Cinéma: Angèle mm. 0.45 Musiques, musique.

CANAL PLUS

En cinir jusqu'à 7.50. 7.00 Top 50.
7.50 Cabou cadin. 9.10 Cuséma: Hant
les flingues m. 10.45 Cuséma: Aurevoir les enfants mmm. En chair
jusqu'à 14.00. 12.30 Série: Max Headroom. 13.05 Magazine: Mon zénith à
moi. 14.00 Téléfilm: Le cauchemar
hollywoodien. 15.30 Magazine:
Exploits. 15.45 Football.
18.00 Cuséma: American Ninja (American Warrior) D. En chair jusqu'à
20.30. 19.35 Dessins animés: Ca cartoon. 20.30 Cuséma: En toute innoceace m. 22.05 Documentaire: Morie

CANAL PLUS

gnes de la Lune # #.

sive. - 9. Suic. Flands. GUY BROUTY.

# Le Carnet du Monde

- M= Jean-Michel Bing-Fromont,

Olivier et Jacqueline Bing. Sylvain et Anne-Marie Bing. François-Régis et Simone Bing. Pascal et Marietta Bing-Kovacs, Thomas et Genevieve Hackett, Jean-François et Miryam Bart,

ses enfants Et ses vingt-deux petits-enfants, ont la douleur de faire part du décès de Jean-Michel BING-FROMONT, chevalier de la Légion d'honneur,

survenu le 30 janvier 1989, dans sa soixante-quinzieme année. La cérémonie religieuse a été célé-

brée dans l'intimité, le vendredi 3 février 1989, en l'église de Vaucres-

41. avenue Le Nôtre,

- M= Jacques Carcassonne,

m épouse, M. Philippe Carcassonne Et M. Manuel Carcassonne, ses enfants.

M. Max Carcassonne,

son frère, ont la douleur de faire part du décès de

Jacques CARCASSONNE, président honoraire du tribunal de commerce de Paris, chevalier de la Légion d'honneur, urvenu à Paris, le 1ª février 1989.

Les obsèques ont en lieu dans la plus stricte intimité, à Paris, le 3 février

Cet avis tient lieu de faire-part. 2, avenue de Camoëns, 75016 Paris.

(Lire en dernière page.)

 M= Adolphe Chauvin,
 M. et M= Dominique Chauvin et leurs enfants, M. et M= Yves Galland et leurs enfants, Les samilles Rausaste, Suavet et

ont la tristesse de faire part du décès de M. Adolphe CHAUVIN. officier de la Légion d'honneur, vice-président du conseil régional d'Île-de-France,

leur époux, père, grand-père, frère, survenu le 3 février 1989, dans sa oixante dix-huitième année.

La cérémonie religieuse sera célébrée à la cathédrale Saint-Maclou de Pon-toise, le 7 février 1989, à 15 h 30.

vard et compagnie. 4.00 Voisin, voisine. 5.00 Feuilleton : Dominique. 5.20 Voi-

20.35 Téléfilm: Exécutions som-maires. 22.15 Téléfilm: La fillère chinoise. 23.50 Série: On se dépêche d'en rire. 23.55 Boulevard des clips. 2.00 Variétés: Carabine FM. 2.30 Boulevard des clips. 3.20 Variétés: Carabine FM.

Automan. 12.00 Série : La belle et la bête. 13.00 Journal. 13.25 Téléfilm : En quête d'indices. 15.05 Téléfilm : Meurtre dans un miroir. 16.00 Magazine : Ciné Cinq. 16.50 Magazine : Télé-matches. 17.55 Série : Génération pals. 18.55 Journal Images. 19.00 Série : 200 dollars plus les frais. 20.00 Journal. 20.30 Cinéma : Shining BE. 22.47 Série : L'enfer du devoir. 23.47 Magazine : Ciné Cinq. 0.00 Journal de missit. 0.05 Cinéma : L'art d'aimer. 1.47 Magazine : Ciné Cinq. 1.55 Cinéma : La pente douce. 3.25 Série : Voisin. voisine. 4.23 Bouvard et compagnie. 4.40 Feuilleton : Dominique. 5.00 Série : Voisin, voisine.

Cet avis tient lieu de faire-part. (Lire page 7.)

M. Jacques Brunier, président de la Fédération nationale du bâtiment,

Eugène GANCHOU. chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'ordre national du Mérite,

du bâtiment d'Aquitaine, ancien président de la Fédération départementale des Pyrenées-Atlantiques,

uvenu à Billère, le 28 janvier 1989,

Adresse de M™ Eugène Ganchou :

Rue Vignau, Billère 64140 Pau

Et leurs familles, ont la douleur de faire part du décès de

survenu à Montpellier, le 29 janvier 1989, à l'âge de quarante-quatre ans.

M= Fanny SALOMON.

survenu le 21 janvier 1989, après un combat mené contre le cancer, pendant quatre ans, avec la plus grande dignité.

- M. et M= Michael Scott, on fils et sa belle-fille,
Michel, Fabrice, Nicolas, Sébastien et Jonathan,

Et toute la famille, ont la douleur de faire part du rappel à Dieu de

Michael SCOTT. architecte à Dublin, citoyen honoraire de la ville de New-York, médaille d'or de l'institut royal d'architectes britanniques, ordre du Mérite de la République fédérale allemande,

Cet avis tient lieu de faire-part.

5, rue Roger-Allo, 33000 Bordeaux.

Remerciements

Et la famille, remercient toutes les personnes qui ont témoigné leur sympathie, lors du décès

survenu à Paris le 23 janvier 1989.

**Anniversaires** 

survenue le 5 l'évrier 1988, une pensée affectueuse est demandée à

- Il y a vingt et un ans disparaissait

à Porto-Novo (Bénin).

- Il y a treize ans disparaissait

qui l'ont comme et aimée.

Malgré une lutte digne et achar-née contre la maladie,

Antoine SAND

3 Chevat, 31-01-79.

. Qu'ils se reposent de leurs fatigues car leurs travaux les suivent. 8, Bel-Abord, 91380 Chilly-Mazarin.

Décès

a la douleur de faire part du décès de

ancien vice-président de la Fédération nationale du bâtiment, ancien président de la Fédération régionale

ancien president de la chambre de commerce de Pau,

Les obsèques ont eu lieu le mardi 31 janvier, en l'église Noure-Dame de

Le Bétour,

- Claudette Colin-Monimart, Charlotte et Sara, Jacques et Françoise Monimart, Marie-France Monimart,

Philippe MONIMART, professeur de sciences économiques et sociales,

9, rue leard, 34080 Montpellier.

 M. Georges-Michel Salomon,
 M∞ Agnès Salomon,
 M. Yassine Oudina Et Sarah Ondina, ont la douleur de faire part du décès de

L'incinération a eu lieu le 2 février

29-31, rue Pierre-Nicole, 75005 Paris.

ordre du Falcom de l'Islande, docteus honoris causa de plusieurs universités.

20.30 Téléfilm : Club Med.
22.25 Série : La belle et la bête.
23.25 Série : Arabesque. 0.00 Journal
de minuit. 0.05 Arabesque (suite).
0.25 Série : Amicalement vôtre.
1.25 Les enquêtes du commissaire Mai-

Mer Michel Cuillerai

M. Michel CUILLERAL,

- Pour le premier anniversaire de la

Paul DUNAND,

64, rue Saint-Antoine,

Charles KOUKOUL

Pensez à lui.

Cletta MAYER. Sherlock Holmes. Noto Serie: Au coeur du dragon. 21.30 Magazine: Coéaniques. 22.05 Journal. 22.30 Cinéma: Angèle mm. 0.45 Musiques, musique. CANAL PLUS

En cheir jusqu'à 7.50. 7.00 Top 50. 7.50 Cahou cadia. 9.10 Cinéma: Hant les thingues m. 10.45 Cinéma: Auterior les enfants mm. En cheir jusqu'à 14.90. 12.30 Série: Max Headroom. 13.05 Magazine: Mon zénith à droom. 13.05 Magazine: Mon zénith à moi. 14.00 Téléfilm: Le cauchemar hollywoodien. 15.30 Magazine: Mon zénith à moi. 14.00 Téléfilm: Le cauchemar hollywoodien. 15.45 Football. 18.00 Cinéma: American Ninja (American Warrior) D. Es chair jusqu'à 20.30. 19.35 Dessins animés: Ca carbon. 20.30 Cinéma: En toute innocence m. 22.05 Documentaire: Movie Mahal. 23.05 Cinéma: Le miroir à deux faces mm. 0.40 Cinéma: Anx portes de l'auxdeh m. 2.05 Documentaire: Movie Mahal. 23.05 Cinéma: Le miroir à deux faces mm. 0.40 Cinéma: Anx portes de l'auxdeh m. 2.05 Documentaire: Movie Mahal. 23.05 Cinéma: Le miroir à deux faces mm. 0.40 Cinéma: Anx portes de l'auxdeh m. 2.05 Documentaire: Movie Mahal. 23.05 Cinéma: Le miroir à deux faces mm. 0.40 Cinéma: Anx portes de l'auxdeh m. 2.05 Documentaire: Movie Mahal. 23.05 Cinéma: Le miroir à deux faces mm. 2.05 Documentaire: Movie Mahal. 23.05 Cinéma: Le miroir à deux faces mm. 2.05 Documentaire: Movie Mahal. 23.05 Cinéma: Le miroir à deux faces mm. 2.05 Documentaire: Movie Mahal. 23.05 Cinéma: Le miroir à deux faces mm. 2.05 Documentaire: Movie Mahal. 23.05 Cinéma: Le miroir à deux faces mm. 2.05 Documentaire: Movie Mahal. 23.05 Cinéma: Le miroir à deux faces mm. 2.05 Documentaire: Movie Mahal. 23.05 Cinéma: Le miroir à deux faces mm. 2.05 Documentaire: Movie Mahal. 23.05 Cinéma: Le miroir à deux faces mm. 2.05 Documentaire: Movie Mahal. 23.05 Cinéma: Le miroir à deux faces mm. 2.05 Documentaire: Movie Mahal. 23.05 Cinéma: Le miroir à deux faces mm. 2.05 Documentaire: Movie Mahal. 23.05 Cinéma: Le miroir à deux faces mm. 2.05 Documentaire: Movie Mahal. 23.05 Cinéma: Le miroir à deux faces mm. 2.05 Documentaire: Movie Mahal. 2.05 Doc Une pensée est démandée à tous ceux

est mort le 29 mai 1988 : le 4 février, il aurait trente-cinq ans.

docteur Georges WAJSBARD,

M= Georges Wajsbard-Levy-Zivry,

A2

\*

T

عَكُدًا مِن الأصل

## CINÉMA

# La mort de John Cassavetes

# Le grand indépendant

Le cinéaste américain John Cassavetes est mort vendredi 3 février des suites d'une cirrhose du foie. Il était âgé

de cinquante-neuf ans.

Il fut un acteur de second plan puis de première importance lorsque se manifesta, à la fin des années 50, une nouvelle vague américaine. Après des débuts comme réalisateur dans ce qu'on appelait le «cinémaverité», il fut aussi le cinéaste anti-hollywoodien par excellence — son passage par Hollywood avait été décevant. Rebelle au système des studios, producteur indépendant, John Cassavetes a forgé dans ses films un univers fascinant qui lui a assuré une place privilégiée en Europe et a fortement marqué par son particularisme le cinéma améri-

cain des années 70-80.

D'origine grecque, John Cassavetes naît à New-York le 9 décembre 1929. Il fait des études d'art dramatique, travaille comme régisseur à Broadway, débute au cinéma comme acteur en 1952. Il tourne avec Gregory Ratoff, Andrew L. Stone, Don Siegel, travaille pour la télévision, notamment dans les

séries d'Alfred Hitchcock. On remarque son interprétation d'un déserteur qui devient l'ami d'un Noir dans l'Homme qui tua la peur, de Martin Ritt (1956).

Avec l'argent gagné grâce à la série Johnny Staccato et une sous-cription, John Cassavetes peut entreprendre en 1959 la réalisation de son premier long métrage, Shadows. Il tourne en 16 mm noir et blanc, en extérieurs réels et avec des acteurs inconnus. C'est une « improvisation dialoguée - sur le thème du racisme ordinaire. On parle à son sujet de cinéma-vérité, de jeune école new-yorkaise. Les distributeurs américains ne veulent pas de Shadows. Mais le film a du succès à Londres, obtient le Prix de la critique italienne au festival de Venise. Il est alors programmé à New-York et Cassavetes, cinéaste indépendant, inventeur d'une nouvelle écriture cinématographique libérée des sys-tèmes, devient célèbre.

Au point qu'il intéresse Hollywood. En 1961, il tourne la Ballade des sans-espoirs, chronique de la déchéance d'un musicien de jazz, et tente d'appliquer les idées de Shadows, ce qui ne convient pas à la Paramount. Puis il dirige Burt Lancaster et Judy Garland dans Un enfant attend (1962), film très réaliste sur le sort des enfants retardés, qui est remonté contre son gré par le producteur Stanley Kramer.

Cassavetes reprend alors son independance et revient au 16 mm avec Faces, chronique des difficultés conjugales d'un couple. Il tourne pendant cinq mois dix-sept heures de bande selon son principe d'improvisation. Il ne garde que les moments les plus tendus. Plans longs, plans-séquences, ellipses, caméra très mobile qui met à nu les visages, et en relief les actes des protagonistes : le style de Cassavetes est maintenant fixé. Sa liberté étonne.

### Une analyse de la société américaine

Tout en continuant une carrière d'acteur, parfois en compagnie de la comédienne Gena Rowlands, son épouse depuis 1954, Cassavetes va disséquer la société américaine, les rêves, les l'aillites, les luttes des individus. Hurbands (1970), dont il est producteur, scénariste et interprète (avec Ben Gazzara et Peter Falk), raconte la dérive de trois hommes mariés. Ainsi va l'amour (1971), avec Gena Rowlands, est une comédie sentimentale extrêmement insolite, Une femme sous influence

(1972), avec-Peter Falk et Gena Rowlands – prodigieuse, – une sorte de vaste psychodrame, l'aventure parfois terrifiante d'une femme menée au bord de la folie par son environnement social, son mari, sa famille

En 1975, le cinéaste renouvelle le film noir avec Meurtre d'un bookmaker chinois, suspense hyperréaliste; pais il se livre à un jeu pirandellien sur le théâtre dans Opening Night (1977). Dans Gloria (1980), où Gena Rowlands court à travers New-York pour protéger de la Masia un orpheim portoricain, il exprime l'intensité des émotions, les prosondeurs insoupconnées d'un univers de liberté (1).

Luttant contre la maladie, rebelle jusqu'au bout. Cassavetes décrit enfin dans des images paroxystiques la relation affective d'un frère et d'une sœur (lui et Gena Rowlands) qui ont tous deux raté leur vie. C'est Love Streams, Grand Prix du Festival de Berlin en 1984, et donc, testament de cet homme attachant qu'on n'a pas fini de regretter.

JACQUES SICLIER.

(1) Gloria est diffusé dimanch 5 février, à 20 h 35, sur TF1.



## THÉATRE

Depuis toujours

les Italiens

### Carmelo Bene et Luca Ronconi à Milan

# Les architectes de l'imaginaire

ont su démanteler les apparences pour recréer la magie du réel. Surtout quand ils s'appellent Carmelo Bene et Luca Ronconi.

Dans un dur éclairage de clinique, une table. Autour, quelques convives immobiles : un mannequin/automate à la chevelure moulée. Un vieux Nimbus dont le couest pris dans une minerve. Une jeune femme, nue sous sa chemise blanche, se prélasse sur un fauteuil d'osier. Non loin, une poupée qui fui ressemble. Et à côté, sur une chaise d'infirme aux roues d'acier, devant laquelle est placé un micro sur pied, est assis un homme en habit, au maquillage outré: Carmelo Bene.

Line servante blonde s'active avec des gestes gracieux, prépare la table pour un festin funeste où se dévore le langage. Des fragments de phrases parviennent, en quelque sorte, cuisinés par des effets de playback, par la prise de son. Aucune voix n'est en direct. Celle du Nimbus se déforme dans l'aigu, comme émise de l'au-delà. Celle de Carmelo Bene mène le jeu, grasseye, module des intonations enjóleuses et tout à la fois inquiètes, fièvreuse, s'enfle, vibre à l'excès, déclenche les mouvements mécaniques de l'automate, provoque chez la jeune femme des sursauts d'extase. Comme sous l'étreinte d'un incube, elle se caresse les seins, mais ils ne sont pas de chair. Ils sont une enveloppe qui recouvre les vrais, les reproduisent à l'identique. De même, le torse de Carmelo Bene se dépiaute avec le plus grand naturel, dans une sorte de strip-tease maladif.

A quoi correspondent ces gestes et ces voix? Seulement à une logique interne au spectacle, très lointainement adapté de la Cena delle beffe (le Souper des dupes), drame en vers de Sem Benelli, un Victorien Sardou italien, paraît-il, extrêmement célèbre (et riche) à la fin du siècle dernier. Pourquoi spécialement cette pièce? « Parce que j'y ai trouvé quelques beaux vers », explique Carmelo Bene. Et pais parce que l'intrigue originale — il s'agit d'une femme convoitée par deux hommes, avec beaucoup de meurtres et de trahisons — se passe au temps des Médicis, que le précédent spectacle de Carmelo Bene précédent du personnage de Laurent le magnifique, et qu'il y amorçait une même recherche de parler musical.

recherche de parier musical.

En fait, le Souper des dupes est devenu une sorte de bref opéra (cinquante minutes) sur une musique de Lorenzo Ferrera, aussi retravaillée que le reste. L'intrigue est encore plus disloquée que le texte, les personnages sont avalés par les machines qui triturent les voix. Tous ces fragments dénaturés se réunis-

sent, tiennent ensemble comme par la force d'un noyau en fusion. La présence de Carmelo Bene y est pour beaucoup, mais, de toute façon, il est arrivé là à une telle intensité qu'on sort de ces cinquante minutes avec l'impression de n'avoir pas respiré, d'avoir été plongé en plein cœur de l'énergie qui crée la vie

### Un univers multiple

Les Italiens brisent la rhétorique de leur merveilleux langage pour faire cracher la vérite aux discours. Ils possèdent l'art de démantibuler les apparences, non par jeu plus ou moins intellectuel, mais pour en extirper ce qu'elles sont incapables de montrer. Ils tirent les fils de l'absurde et en tissent une toile sur laquelle se pose un monde imaginaire, et la réalité s'y fait connaître en transparence. Ils le font avec un raffinement sensible, avec une science qui viennent de toujours. Se trouver à Milan, voir à la suite Carmelo Bene, puis l'Oberon de Weber mis en scène par Luca Ronconi à la Scala (également coproductrice du Souper des dupes) laisse ébahi, un peu humble devant tant d'intelligence, d'élégante splendeur.

Dans cet Oberon aboutit la recherche commencée (à Paris en tout cas) par le metteur en scène avec le Marchand de Venise: comment, par le jeu de toiles peintes qui vont et viennent, se croisent, s'enrouent, s'élèvent, comment faire naître un univers multiple où le regard se

### Deux fauteuils pour un

Le succès important du premier « kiosque théâtre », installé en 1984 per la société Luderic Evénement place de la Madeleine à Paris, conduit son promoteur à ouvrir la 10 février un nouveau kiosque dans la station du RER Châtelet-les Halles.

Comme leurs prestigieux pré-cesseurs de Londres et de New-York, les deux kiosques perisiens proposent aux ama-teurs de théâtre, de café-théâtre et d'opéra, des places à moitié prix valables pour le jour même. Pour la saison 87-88, le « klosque théâtre » de la Made 140 600 tickets, soit une recette supplémentaire de 15 millions de francs pour l'ensemble des théétres de Paris et de sa banlieue, publics et privés. Chaque jour, de 12 h 45 à 19 heures, il est possible d'acheter des places pour la Comédie-Française comme pour l'Opéra, pour le Café de la Gare comme pour l'Alcazar, bref pour l'un des 120 spectacles proposés, en moyenne quotidienne, par les « kiosques théêtre ».

perd, un univers qui rende compte des multiples niveaux de perception, de sensations, de compréhension.

Oberon, c'est vrai, est une féérie qui favorise toutes les libertés, les fantaisies les plus extravagantes. Avec des moyens manifestement énormes et une machinerie formidable, Ronconi ne se prive pas. Il entraîne dans un incessant voyage en trompe-l'œil, dans un mouvement à la fois languide et tendu — on pense à l'angoisse des exilés, des errants qui ne trouvent leur place nulle part, sinon dans la tombe.

Décrire les fantasmagories qui prennent vie sur scène est impossible. On est à chaque seconde étonné, ébloui. Ronconi et la scénographe Margherita Palli reconstituent les fantasmes d'un Oberon-Weber en s'inspirant des naïvetés orientalistes fin de siècle - en particulier de vignettes-réclames pour les conserves Liebig, qui traitent une à une les tableaux de l'opéra. Le tout dans des teintes céruléennes, des flamboiements d'or, des rouges sombres, des ombres vertigineuses, des lumières d'orage, des nuages pâles, des brumes, des tentures soyeuses, des scintillements de brochés, de lamés, des transparences de voile, des éclats de lune sur les armures, des bateaux qui tanguent, des vagues bleues et blanches qui roulent sur elles-mêmes, des sirènes sensuelles, une magie visuelle qui se dévoile tranquillement, montre dans le blanc de simples lampes ses béquilles, ses charpentes, comme Ronconi l'avait fait au générique de son film Orlando Furioso.

Et tout cela, c'est drôle, parlé en italien, chanté en italien, mais aussi en allemand, en anglais, en arabe, en français. L'orchestre (dirigé par Seiji Ozawa) est exactement dans le ton. La distribution n'est pas fameuse, à l'exception du couple de serviteurs (Trudeliese Schmidt et Michael Ebbeke). Mais si les chanteurs ont du mai à chanter, ils s'amusent, jouent le jeu avec esprit, en particulier la plantareuse et légère fille du calife (Elizabeth Connell).

Le spectacle n'est certainement pas simple à transporter, mais il serait dommage de l'arrêter après quelques représentations à la Scala. Carmelo Bene espère venir à Paria avec le Souper des dupes, plus d'antres spectacles. Nommé directeur de la section théâtre à la Biennale de Venise, il pense y organiser des ateliers sur le thème de Tamerlan. Mais c'est son travail à Milan, où il veut entreprendre une recherches ur le mythe d'Achille et de Penthésilée – la part féminine des hommes et masculine des femmes... – qu'il sonhaîte montrer en France et en Europe.

## arope. COLETTE GODARD.

★ Prochaines représentations d'Oberon à la Scala les 7 et 11 février, à 20 beures.

# ARTS

### Une initiative d'Eurocréation

# Jeunes artistes en pépinières

Douze « pépinières »
pour jeunes artistes
pourraient être ouvertes
en Europe dès 1992
sur le modèle
de la Villa Médicis.

Les jeunes artistes européens devraient bientôt disposer de pépinières pour exercer leurs talents, lieux de création imaginés par l'agence française des initiatives de la jeunesse en Europe, Enrocréation, sur le modèle de résidences comme la Villa Médicis à Rome. Le ministère français de la culture et la Commission de Bruxelles ont en effet décidé, le 25 janvier dernier, de soutenir la mission de préfiguration de ce centres, menée par Jean-Michel Djian, directeur d'Eurocréation.

Dian, directeur d'Eurocréation.
Dès 1990, deux ou trois de ces résidences pourraient ouvrir en France et héberger une trentaine de jeunes artistes âgés de moins de trente ans et venus des douze pays de la CEE. Elles permettraient de tester le mode de sélection des artistes – un jury européen regroupant les villes d'accueil, les institutions et des artistes reconnus – et les leviers de financement, – la ville candidate à l'accueil supporterait les coûts d'installation et de fonctionnement du lieu, l'Etat les bourses de séjour, et la Commission de Bruxelles les frais de fonctionnement du jury et des centres à 50 %. Selon les résultats obtenus, Eurocréation s'engage à ouvrir en 1992 une douzaine de pépinières dans au moins cinq pays de la CEE et à créer ainsi eun label artistique de qualité ».

Les jeunes intéressés devront présenter un projet de création particulièrement novateur dans l'ensemble des disciplines qui composent le paysage artistique, les nouvelles technologies appliquées à l'art et à l'audiovisuel entrant dans cette définition ». Séloctionsés, ils bénéficieront d'une bourse, qui convrira 60 % de leur

projet – les 40 % restant étant apportés par les créateurs euxmêmes « afin qu'ils soient responsabilisés » – et pourront résider de un à six mois dans la ville de leur choix, étant entendu que chacune d'entre elles sera spécialisée.

Outre la CEE et le ministère français de la culture, plusieurs villes ont déjà manifesté lear intérêt pour cette initiative : Rennes, Valenciennes, Béthune, Marseille et Lyon en France, Barcelone (théâtre et arts plastiques) en Espagne, Namur (chant choral et musique) en Belgique et Sienne (architecture) en Italie. Des contacts sont déjà pris avec les ministères de la culture des Etats membres de la CEE et devraient l'être bientôt avec des partenaires privés.

La création de pépinières est le

plus récent des projets d'une agence qui, par ailleurs, continue son action pour soutenir toute initiative européenne de jeunes créateurs dans des domaines aussi divers que les nouvelles technologies, la culture, le tourisme, l'audiovisuel et l'économie. De mai 1987 à novembre 1988, Eurocréation a ainsi aidé trents-neuf projets de douze pays de la CEE pour une somme globale de 2,7 millions de francs. Outre le lancement d'Eurocréation finance en juillet 1988 qui, par apport de capitaux propres, joue le rôle d'actionnaire actif dans de nouvelles entreprises, et celui d'Eurocréation conseil qui explore pour le compte de partenaires des pistes de recherche préfigurant de nouveaux projets européens, l'agence que préside M. Alfred Grosser s'apprête à mettre en place une nouvelle filiale audiovisuelle, Eurocréation production, pour aider de jeunes réalisateurs professionnels.

## OLIVIER SCHMITT.

★ Eurocréation, 3, rue Debelleyme, 75003 Paris, Tél.: 48-04-78-79. Sur mintel: 36-15, Eurocréation.

## EN BRE

● Un gala pour la futte contre le SIDA. — La Fondation France-Libertés, présidée par M™ Danielle Mitterrand, et le Fondation franco-japonaise Masako-Ohya organisent le 6 février, à 20 heures, à l'Opéra de Paris, un grand gala qui associera la danse et la musique. Des danseurs venus de Chine, de Hongrie, de RDA, d'URSS, du Japon et du Portugal, des mambres de la troupe du paleis Gameir danseront les grands pas de deux du répertoire en première partie. Mirella Freni, Katia Ricciarelli, José Carreras, Placido Domingo, Nicolai Ghiaurov, l'Orchestre de l'Opéra de Paris, tous dirigés par Emil Tchekarov, interpréteront des grands airs du répertoire en seconde partie, réutissant ainsi leurs talents pour soutenir la recherche contre le SIDA. Les done peuvent être adressée à France-Libertés, Palais de Chaillot, 1, place du Tompsiéro 25 11 le Breis.

M. Marc Ricolas, chef du service des études et de l'information au CNC (Centre national de la cinématographie), remplace M. Dominique Meyer, conseiller technique de Jack Lang pour le cinéma et l'audiovisuel, récemment nommé directeur des Théâtres de l'Opéra de Paris. M. Nicolas est chargé de suivre les dossiers du CNC. Une nomination prochaine interviendra pour prendre en charge les dossiers concernant la commu-

• Manon Landowski donne un récital de chansons, à 22 heures, tous les jours (seuf dimanche et lundi), au Théâtre du Tourtour, 20, rue Quincampoix, 75003-Paris, Tél.: 48-87-82-48,

### Richard Stankiewicz à Paris

# Soudures sculptures

Un héritier de Picasso, un précurseur de Tinguely : c'est l'Américain Stankiewick, sculpteur injustement méconnu.

On n'a guère en l'occasion de voir à Paris les sculptures de Richard Stankiewicz, qui a disparu brutalement, il y a six ans. Mai représenté il y a deux ans dans l'exposition abasivement intitulée « Qu'est-ce que la sculpture moderne? », il y faisait pâle figure.

Ce natif de Philadelphie (en 1922), élève de Léger et de Zadkine en 1950 et 1951, est cependant l'un des premiers à avoir compris quel bénéfice la sculpture pouvait ther de la technique de l'assemblage par sondure expérimentée par Gonzalez et Picasso. Dès 1951 donc, il ne veut de matériaux qu'industriels et fragmentaires. Ferrailleur, récupérateur de rebuts métalliques, il procède par additions. Ses pièces des amées 50, dont on peut voir enfin une série de quelque importance, naissent par rajonts, collages et adjonctions. La couleur rouille de chaque élément assure l'homogénéité des œuvres.

### Un moderne Archimboldo

Il en est d'alinsives — ce sont les plus immédiatement plaisantes, — qui suggèrent un corps ou un visage à l'aide de ressorts, de tuyaux et de débris de radiateurs. Rien de grave, rien de lyrique là-dedans : Stankiewicz parodie primitifs et contemporains surréalisants adeptes du primitivisme. Pas de tentation pop non plus, de dénonciation de la consommation ou d'exaltation du produit usiné. Le sculpteur joue de l'incongruité de son matériau et l'emploie de telle sorte que la roue demée, les clous et le bidon soient à la fois reconnaissables et inutiles. On croirait un moderne Archimboldo aux métamorphoses baroques et légèrement burlesques, un humoriste de la récupération et de l'assemblage.

D'autres, qui s'écarteat de toute idée de figuration, le montrent plus constructeur, proche d'une abstraction géométrique à la rigueur de laquelle il refuse pourtant de sacrifier le pittoresque du débris. Une structure angulaire se dessine, la prolifération obéit à une architecture et s'organise en frises ou en cages traversées de diagonales. Stankiewicz y expérimente des jeax de tension et de vide d'une noble complexité. Aussi les meilleures de ces œuvres rivalisent-elles avec celles que forgeait au même moment le grand David Smith. Celà n'est pas un faible étoge.

PHILIPPE DAGEN.

\* Galerie Zabriskie, 37, rue Quinunspoix; jusqu'an 3 mars.



PEAU D'ANE. Neuilly-sur-Seine. L'Athlétic (46-24-03-83) sam-20 h 30.

INTERROGATIONS. Maison des cultures du monde (45-44-41-42) som. 20 h 30 ; dim. 17 h. LES BEAUX JOURS DE DARIUS. Fondation Deutsch de la Maurthe (43-27-22-09) sam. 20 h.

PINOCCHIO. Arlequin (45-89-43-22) sam. 20 h 30 ; dim. 15 h. LA BONNE ADRESSE. Th. Michel (42-65-35-02) sam. 18 h 30 ct 21 h 30 ; dim. 15 h 30.

HISTOIRE DU SOLDAT. Châtenay-Maishry. Th. da Campagnol (46-61-33-33) sam. 20 h 30; dim. 15 h. Mainory, 11. ds campa.
33-33) sam. 20 h 30; dim. 15 h.

LA VIE EST UN SONGE. Vitry-surScine. Th. Jean-Vilar (46-82-84-90)
sam. 21 h; dim. 17 h (dern ).

The second of t ENTRE NOUS SOIT DIT. La Bruyère (48-74-76-99) sam. 21 h; dim. 15 h.

ESPACE, Les Déchargeurs (42-36-00-02), sam. 20 h 30. BRITANNICUS, Comédie-Française (40-15-00-15) sam. 20 h 30; dim. 14 h.

Les autres salles

ANTOINE - SIMONE-BERRIAU (42-08-77-71). La Ritournelle : 17 h 30 et 21 h, dim. 15 h 30. ARCANE (43-38-19-70). Baudelaire 20 h 30, dim, 17 h. ARLEQUIN (45-89-43-22). Pinocchio : 20 h 30, dim. 15 h.

ARTS-HÉBERTOT (43-87-23-23). Le Triomphe de la jalousie: 20 h 30. ATHÉNÉE-LOUIS JOUVET (47-42-67-27), Salle C. Bérard, Le Terrier: 20 h 30. Salle Louis Jouvet. Mademoisselle Julie: 20 h 30.

BOUFFES DU NORD (42-39-34-50). Freaks: 20 h 30, dim. 16 h. BOUFFES PARISIENS (42-96-60-24). Une absence: 18 h et 21 h, dim. 15 h 30, dim. au profit d'Amnesty international 20 h 30.

CARTOUCHERIE THÉATRE DE LA TEMPÈTE (43-28-36-36). Le jour so lève, Léopold : 20 h 30, dim. 17 h. Salle IL Valletti, écrivain de théâtre : 18 h 30, dim. 15 h. CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (42-78-

Soudurs

sculptura

erom in inches

Electric transfers

 $\sum_{i=1}^{n} S_{i+1}^{n} S_{i+1}^{n} = (1-i)^{n} (1-i)^{n} (1-i)^{n} S_{i+1}^{n} = (1-i)^{n} (1-i)^{n} S_{i+1}^{n} = (1-i)^{n} (1-i)^{n} S_{i+1}^{n} = (1-i)^{n} (1-i)^{n} S_{i+1}^{n} = (1-i)^{n} S_$ 

When a partition of therese

Andreas Consumer

was about you also in related

Appeted the Control of the Control

16 S 11 1

Mar Car State

· 中国 · 中国 · 中国 · 中国

a to There

AND PROPERTY.

. . . . Million

1.0

p 133-2

CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (42-78-44-45). Ah 1 Ca rira, ça rira, ça rira L.; 21 h, dim. 15 h 30.

CENTRE CULTUREL DE LA POTERNE DES PEUPLIERS (47-26-79-37). La Tartuffe: 15 h.

CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE (45-89-38-69). La Galerie. Zaire, ou le Fanastisme religieux: 20 h 30. La Resserra. John Gabriel Borkman: 20 h 30.

man: 20 h 30.

COMEDIE DE PARIS (43-81-00-11). La Première Tète: 19 h et 21 h, dim. 15 h.

COMEDIE DES CHAMPS-ELYSÉES (47-23-37-21). Une femme saus histoire : 18 h et 21 h, dim. 15 h 30.

COMEDIE ITALIENNE (43-21-22-22). Les Délices du balser : 20 h 30.

COMÉDIE-FRANCAISE (40-15-00-15).

Byltannicus : 20 h 30, dim. 14 h. Dim.

La Cagnotte : 20 h 30. CRYPTE SAINTE-ACNES (EGLISE

CRYPTE SAINTE-AGNES (EGLISE SAINT-EUSTACHE) (42-36-53-52). La Porte de l'aurore: 20 h 30, dim. 15 h. DEUX ANES (46-06-10-26). Le Coût du père François: 15 h 30 et 21 h, dim. 15 h 20

EDGAR (43-20-85-11). Les Babas-Cadres : 20 h 15. Nous en fait où en nous cit de faire: 23 h.

EDOUARD-VII SACHA GUITRY (47-42-57-49). Un mois à la campagne: 16 h et 20 h 30, dim. (exceptionn.) 14 h 30.

ELDORADO (42-49-60-27). Rève de Vienne: 14 h 30 et 20 h 30, dim. 14 h 30 et 18 h.

ESSAION DE PARIS (42-78-46-42). Salie L Borges, le bibliothécaire de Ba-bel : 18 h 30. Les Anciennes Odents :

20 h 30.

FONDATION DEUTSCH DE LA

FONDATION DEUTSCH DE LA

MEURTHE (43-27-22-09). Les Beaux

Jours, et Darius (5 réciss): 20 h.

Ouelle Fa-FONTAINE (48-74-74-40). Quelle Famille L.: 17 h et 21 h, dim. 15 h 30. GAITÉ-MONTPARNASSE (43-22-16-18). Frédéric Chopin, ou Le Malheur de l'idéal : 17 h 30 et 21 h, dim. 15 h.

GALERIE 53-THE ENGLISH THEA-TRE OF PARIS (43-26-63-51). The Di-GALERIE DE NESLE (43-25-11-28). Les Maghreb de canard : 20 h 30. ning Room: 20 h 30.

GRAND HALL MONTORGUEIL (42-96-04-06). Au Beau fixe: 20 h 30, dim. GUICHET MONTPARNASSE (43-27-38-61). Adieu Agatha: 20 h 30. 22-34: 22 h 15.

HOTEL DES NATIONS (43-26-45-24). La Dernière Bande : 20 h 30, dim. 16 h. HOTEL LUTETIA (SALON BOR-GHESE) (45-44-05-05). Le Dernier Quart de lune : 20 h 45, dim. 17 h.

JARDIN D'HIVER (42-62-59-49). La Nuit les chats : 21 h. L'ESPACE EUROPEEN (42-93-69-68) Adien Monsieur Tchekhov: 15 h et 22 h 15. La Face cachée d'Orion:

LA BASTILLE (43-57-42-14). Mobie Diq: 21 h, dim. 14 h 30. I.A BRUYÉPE (48-74-76-99). Entre nous soit dit : 21 h, dim. 15 h.

LA VIEILLE CRILLE (47-07-22-11). LE RATEAU (42-08-68-99). La Terretu:

LE BOURVIL (43-73-47-84). Ce soir, on enlêve tout : 20 h 30. La Mule du pape ;

12 h GRAND EDGAR (43-20-90-09). Existe en trois tailles: 18 h et 20 h 15. LES DÉCHARGEURS (42-36-00-02). Espace : 20 h 30. LIERRE-THEATRE (45-86-55-83). Le

Procès d'Oresie: 20 h 30, dim. 16 h.

LUCERNAIRE FORUM (45-44-57-34).

Théâtre noir. Le Petit Prince: 18 h 45.

Renaud et Armide: 20 h. Le Crépuscule
des paons: 21 h 30. Théâtre rouge.
Contes érotiques arabes du XIV siècle:
20 h. Quant au diable, n'en parlons pas:
11 h 30.

MATUEL ETAIRE.

21 h 30.

MADELEINE (42-65-07-09). La Foire d'empoigne: 18 het 21 h, dim. 15 h 30.

MAISON DES CULTURES DU MONDE (45-44-41-42). Interrogations suivi par La Marche du caméléon : 20 h 30, dim. 17 h. La Marche du caméléon précédé de Interrogations : 20 h 30, dim. 17 h.

MARAIS (42-78-03-53), Une vie bonlever-sée : 14 h 30, L'Avare : 20 h 45. MARIE STUART (45-08-17-80). Le Ré-vizor : 18 h 30. Pierrot gardien de l'or-dre : 20 h 30. La Vie après l'amour : 22 h. MATHURINS (42-65-90-00). Une vie de théatre : 16 h et 21 h.

MICHEL, (42-65-35-02). La Bonne Adresso : 18 h 30 et 21 h 30, dim. 15 h 30. MICHODIÈRE (47-42-95-23). Pâque-MICHODIERE (41-297-5).
rette: 20 h 45, dim. 15 h.
MOGADOR (48-78-75-00). D'Artagnan:
15 h 30 et 20 h 30, dim. 15 h 30.
MONTPARNASSE (43-22-77-74). La
Vraie Vie: 17 h et 21 h, dim. 15 h 30.
MONTPARNASSE (PETIT) (43-2271-74). Teresa: 21 h, dim. 15 h 30.

NOUVEAU THÉATRE MOUFFETARD (43-31-11-99). Le Horià: 18 h. Théodore le Grondeur: 20 h 30, dim. 15 h 30. NOUVEAUTÉS (47-70-52-76). Le Grand Standing: 15 h 30, 18 h 30 et 21 h 30, dim. 15 h. ODEON (43-25-70-32). Un bon patriote :

ODEON (43-25-70-32). Un bon patriote:
20 h, dim. 15 h.
ODEON (PETIT) (43-25-70-32). Le
Châie: 18 h 30.
EUVRE (48-74-42-52). Je ne suis pes
Rappaport: 20 h 45, dim. 15 h.
OPERA - PALAIS GARNIER (47-4253-71). D Dim. Les Maîtres-chanteurs
de Nuremberg: 18 h.
PALAIS DES CONGRÈS (48-28-40-90).
Le Liberté ou la Mort d'après Dannon et
Robespierre: 20 h 30, dim. 14 h 30.
PALAIS DES GLACES (PETIT PA-PALAIS DES GLACES (PETIT PA-LAIS) (48-03-11-36). Les Vamps :

PALAIS ROYAL (42-97-59-81). Et le speciacle continue! Raymond Devos : 20 h 30, dim. 15 h 30. PARIS-VILLETTE (42-02-02-68). Les Rideaux : 21 h. dim. 16 h 30.

PÉNICHE-OPÉRA (4245-18-20). Nina et les comédiens ambulants : 21 h, dim. POCHE-MONTPARNASSE (45-48-

92-97). Salle L Le Pius Heureux des trois : 20 h 45, dim. 15 h. Salle IL Jour-nal d'une petitis fille : 18 h et 21 h. PORTE SAINT-MARTIN (46-07-37-53). Tener: 17 h 30 et 21 h, dim. 15 h. POTINIÈRE (42-61-44-16). La Frousse : 17 h et 20 h 45, dim. 15 h.

RANELAGH (42-88-64-44). La Noce et Sur la grand route : 20 h 30, dim. 17 h. Sur la grano route: 20 a 30, mm. 17 a.

ROSEAU-THÉATRE (42-71-30-20).

Alice au pays sans merveilles: 18 h 30, dim. 14 h 30. La Locandiera: 20 h 30, dim. 16 h 30.

SAINT-GEORGES (48-78-63-47). Drôle de couple: 18 h 30 et 21 h 30, dim. 15 h.

SENTIER DES HALLES (42-36-37-27). Trop tard pour pleurer: 20 h 30. SPLENDID SAINT-MARTIN (42-08-21-93). On achète bien les vesax : 20 h 30.

STUDIO DES CHAMPS-ELYSÉES (47-23-35-10). Albertine en cinq temps : 20 h 30, dim. 15 h. TAC STUDIO (43-73-74-47). D Dim. La Vérité sur l'amour baroque: 16 h.

THÉATRE 13 (45-83-16-30). Les Sincères, et l'Epreuve: 20 h 30, dim. 15 h.

THÉATRE 14 - JEAN-MARIE SER-

REAU (45-45-49-77). Le Livre de l'in-tranquilité: 20 h 45, dim. 17 h. THEATRE DE L'EST PARISIEN (43-64-80-80). Amphitryon : 20 h 30, dim.

THÉATRE DE LA BELLE DE MAI (43-56-64-37). Nina c'est autre chose Théa-tre en appartement : 20 h 30. THEATRE DE LA MAIN D'OR (48-05-67-89). Marius: 16 h, dim. 14 h. Farmy: 18 h 30, dim. 16 h 30. César : 21 h 30, dim. 19 h 30. Selle IL L'Erranger : 20 h,

Samedi 4 - Dimanche 5 février

THÉATRE DE LA VILLE (42-74-22-77). Le Triomphe de l'amour ; 20 h 45, dim. 14 h 30. THÉATRE DE MÉNILMONTANT (46-36-98-60). Piqu'soleil : 20 h 30, dim. 17 h.

THÉATRE DES ATELIERS (45-41-46-54). L'Epouso-maîtresse : 20 h 30.
THÉATRE DU BEL AIR (43-46-91-93).
Une chemise de muit de flanelle : 20 h 30, dim. 17 h.

dim. 17 b.

THÉATRE DU TAMBOUR ROYAL

(48-06-72-34). Le Procès Louis XVI :

20 h 30, dim. 15 b.

THÉATRE GRÉVIN (42-46-34-47).

THÉATRE MODERNE (48-74-10-75).

THÉATRE NATIONAL DE CHAILLOT (47-27-81-15). Théâtre Gémèr. La Ro-constitution; 20 h 30.

THÉATRE NATIONAL DE LA COL-LINE (43-66-43-60). Petite sallé. Mons-tre aimé: 15 h 30 et 21 h, dum. 16 h. tre aime: 15 n 30 et 21 n, cim. 16 h.

THÉATRE RENAUD-BARRAULT (4256-60-70). La Vie singulière d'Albert
Nobbs: 21 h, dim. 15 h, Grande salle. Le
Retour au désert: 17 h et 20 h 30, dim.
17 h. Petite salle. Il dit qu'il est Niinsky: 18 h 30. jinsky: 18 h 30.

insky: 18 h 30.

TINTAMARRE (48-87-33-82). La Timbale: 15 h 30. Barthélémy: 19 h. Hélas, tant mieux!: 20 h 15. Les majorettes se cachen pour mourir: 21 h 30 et 22 h 45.

TOURTOUR (48-87-82-48). De l'orthographe et autres céseaux rares: 19 h. Demain, j'arrête!: 20 h 30.

TRISTAN-BERNARD (45-22-08-40).
Enorme Changement de dernière minute : 17 h et 21 h. D Dim. Toi et moi. VARIETÉS (43-33-09-92). La Présidente : 17 h 30 et 21 h, dim. 15 h. et Paris : 15 h.

dio, 5' (46-33-63-20).

DEVAQUET, SI TU SAVAIS... (Fr.):
Sundio 43, 9' (47-70-63-40).

DISTANT VOICES (Brit., v.o.): 14 Juillet Parnasse, 6' (43-26-58-00); Saint-André-des-Aris 11, 6' (43-26-80-25).

DOMANI, DOMANI (It., v.o.): Ciné Beaubourg, 3' (42-71-52-36); Le Saint-Germain-des-Prés, Salle G. de Beaurs-gard, 6' (42-22-87-23); UGC Rotonde, 6' (45-74-94-94); Les Trois Balzac, 8' (45-61-10-60); La Bastille, 11' (43-54-07-76).

LA FEMME DE MES AMORIDS (Fr.)

(45-61-10-60): La Bastille, 111 (43-34-07-76).

LA FEMME DE MES AMOURS (Fr.II.): Elysées Lincoln, 81 (43-59-36-14).

LE FESTIN DE BABETTE (Dan., v.o.):
Utopia Champolilon, 52 (43-26-84-65).

GORILLES DANS LA BRUNIE (A., v.o.): Forum Horizon, 121 (45-08-57-57): Bretagne, 62 (42-25-10-30): UGC Normandie, 82 (42-25-10-30): UGC Normandie, 82 (42-25-10-30): UGC Normandie, 83 (43-31-6-16): Kinopanorman, 152 (43-36-83-93): UGC Mootparnasse, 62 (42-26-83-93): UGC Mootparnasse, 63 (42-36-83-93): UGC Mootparnasse, 64 (43-36-83-93): UGC Mootparnasse, 64 (43-36-83-93): UGC Convention, 122 (43-43-64-71): UGC Convention, 123 (43-74-93-40): Pathé Wepler, 187 (45-22-46-01).

LE GRAND BLEU (Fr., v.f.): Rex (Le Grand Rex), 22 (42-26-03-03): Elysées Libroln, 82 (43-59-36-14): Pathé Marignan-Concorde, 83 (43-59-36-14): Pathé Marignan-Concorde, 84 (43-59-36-14): Pathé Montparnasse, 144 (43-20-12-06).

INCDENTS DE PARCOURS (\*) (A.

parnassa, 14\* (43-20-12-06).

INCIDENTS DE PARCOURS (\*) (A., v.o.): Forum Horizon, 14\* (45-08-57-57): George V, 8\* (45-62-41-46): v.f.: Rez. 2\* (42-36-83-93): Paramount Opera, 9\* (47-42-56-31): Pathé Montparnasse, 14\* (43-20-12-06).

L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE LÉTRE (A., v.o.): Cinoches, 6\* (46-33-10-82).

10-82).
L'INSPECTEUR HARRY EST LA
DERNIÈRE CIBLE (A., v.o.): UGC
Normandie, 8 (45-63-16-16); v.f.: Res.
2 (42-36-83-93): UGC Montparnasse.
6 (45-74-94-94): UGC Opéra, 9 (45-74-95-40).

ITINERAIRE D'UN ENFANT GATE

# cinéma LA BOCA DEL LOBO (péruvien. v.o.): Latina, 4º (42-78-47-86); Sept Paruassiens, 14º (43-20-32-20). CAMILLE CLAUDEL (Fr.): Gaumont Les Halles, 1º (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2º (47-42-60-33); Jaumont Opéra, 2º (47-42-60-33); Gaumont Ambassade, 8º (43-59-19-08); SaimLazare-Pasquier, 8º (43-87-35-43); Escurial, 13º (47-07-28-4); UGC Gobelins, 13º (43-36-23-44); Gaumont Alésia, 14º (43-27-84-50); Miramar, 14º (43-2089-52); Gaumont Convention, 15º (4828-42-27); Le Gambetta, 20º (46-3610-96). LES CIGOGNES NEN FONT QU'A

La cinémathèque PALAIS DE CHAILLOT (47-04-24-24)

SAMEDI

SAMEDI

L'Ardente Gitano (1955, v.o. s.f.f.), de
Nicholas Ray, 15 h.; Tigresse royale
(1916), de Giovanni Pastrono, 17 h.; Viadimir et Rosa (1971), de Jean-Luc Godard,
19 h.; les Incumables de la Révolution:
Nursing a Viper (1909), de David Wark
Griffith, The Oath and the Man (1910), de
David Wark Griffith, Captain of the Guard
(1930), de John Stuart Robertson et Pani
Fejos, 21 h.
DIMANCHE DIMANCHE.

DIMANCHE.

Les miracles n'ont lieu qu'une fois (1950), d'Yves Allégret, 15 h; le Sang des bêtes (1948), de Georges Franju, Hôtel des Invalides (1951), de Georges Franju, le T.N.P. (1956), de Georges Franju, le P. (1952, v.o. s.f.f.), de Luis Bunuel, 19 h; El (1952, v.o. s.f.f.), de Luis Bunuel, 19 h; El (1952), de Louis Bunuel, 19 h; El (1952), de Louis Lumière, la Mort de Robespierre (1897), de Louis Lumière, la Mort de Robespierre (1897), de Louis Lumière, Madame Sans-Gène (1911), de Henri Desfontaines et André Calmettes, le Collier de la reine (1912), de Camille de Morthost, la Marseillaise (1910), de Gaumont, 21 h.

SALLE GARANCE, CENTRE GEORGES POMPIDOU (42-78-37-29) SAMEDI

Riminl et le cinéma : Identification d'une femme (1982, v.o. Et.f.), de Michelangelo Antonioni, 14 h 30 : Intervista (1987, v.o. St.f.), de Federico Fellind, 17 h 30 ; la Doice Vita (1960, v.o. Et.f.), de Federico Fellind 20 h 40.

DIMANCHE Rimini et le cinéma: les Clowns (1970, v.o. s.t.f.), de Federico Fellini, 14 h 30; Nostalghia (1983, v.o. s.t.f.), d'Andrei Tarkovski, 17 h 30; la Nuit de San Lorenzo (1982, v.o. s.t.f.), de P. Taviani et V. Taviani, 20 h 30.

VIDÉOTHÉQUE DE PARIS (48-26-34-30) SAMEDI

SAMEDI

Les Paris de l'adolescence : Actualités anciennes : Actualités Gaumont, 12 h 30 ; Affection : le Voyage à Deauville (1983) de Jacques Duron, les Amis (1971) de Gérard Blain, 14 h 30 : Liaisons dangoreuses : Bande annonce : Clémentine Tango (1981) da Carolina Roboh, le Verdict (1963) de Peter Gienville, 16 h 30 : Tourments : Bande annonce : Ma Chérie (1979) de Charlotta Dubreud, Boulevard (1960) de Julica Duriviler, 18 h 30 : Engagement : Bande Annonce : Cocktail Molotov (1979) de Disne Kurys, Liberty Belle (1983) de de Diane Kurys, Liberty Belle (1983) de Pascal Kané, 20 h 30.

DIMANCHE

Les Paris de l'adolescence : Zone : Il n'y
plus de terrains vagues (1979) de Robert a plus de terrains vagues (1979) de Robert Bober, Laisse béton (1984) de Serge Le Perron, 14 h 30; Lycée: le Lycée Louis-le-Grand (1981) de Sylvain Rosmette, Dia-bolo menthe (1977) de Diane Kurys, 16 h 30; Entre deux âges: Pascal Escalier 51 (1984) de Philippe Bonnia et Bertrand Désormeaux, Adien Philippine (1963) de Jacques Rozier, 13 h 30; Frissons, Paris vu par, vinet ans amés (1984) de Philippe

par... vingt ans après (1984) de Philippe Venault, Frédéric Mitterrand, Vincent Nor vensun, rreneric mutterrano, vincent Nor-don, Philippe Garret, Bereard Dubois, Chantal Ackerman, la Nuit porte-jantulles (1984) de Virginis Thevenet, 20 h 30.

LES AILES DU DÉSIR (Fr.-All., v.A.):
Epée de Bois, 5º (43-37-57-47).
L'ANNÉE DU SOLEIL CALME (Pol-A.-All., v.A.): Forum Orient Express, 1º (42-33-42-26); Accatone, 5º (46-32-86-86): 14 Juillet Parnasse, 6º (43-26-88-00): Le Triomphe, 8º (45-62-45-76).
BAGDAD CAFÉ (A., v.A.): 14 Juillet Parnasse, 6º (43-26-88-00): Publicis Champs-Elysées, 8º (47-20-76-23).
BAXTER (°) (Fr.): Ciné Beaubourg, 3º (42-71-52-36): UGC Montparnasse, 6º (42-71-52-36): UGC Montparnasse, 6º (42-71-52-36): UGC Montparnasse, 6º (42-62-70-30): UGC Biarritz, 3º (45-62-70-30): UGC Lyon Bastille, 12º (43-43-01-59): Mistral, 14º (45-39-70-79).
BEETLEJUICE (A., v.A.): George V, 8º (45-62-41-46); v.f.: Trois Parnassiens, 14º (43-20-30-19).

LES MARIS, LES FEMMES, LES AMANTS (Fr.): Forum Orient Express, 1= (42.33.42.26): Pathé Impèrial, 2: (47-42-72-52): 14 Juillet Odéon, 6: (43-25-59-83): Pathé Marignan-Concorde, 8: (43-59.92.82): 14 Juillet Besulle, 11: (43-77-90-81): Les Mont-Bastulle, 11: (43-27-52.37): Sept Parmassiens, 14: (43-20-32-20); 14 Juillet Beaugrenelle, 15: (45-75-79-79).
LE MOINE NOIR (Sov. v.o.): Cosmos, 6: (45-44-28-80); Le Triomphe, 8: (45-62-45-76).
MON CHER SUJET (Fr. Suis.): Saint-MON CHER SUJET (Fr. Suis.): Saint-

62:45-76).

MON CHER SUJET (Fr. Suis.): Saint-Andre-des-Aris I. 6e (43-26-43-18). La Bastille. 11e (43-54-07-76); Sept Parmassiens. 14e (43-20-32-20).

Siens. 14: (43-20-32-20).

MOONWALKER (A., v.O.): George V, 8: (45-62-41-46).

LE MYSTÈRE D'OBERWALD (IL., v.O.): Studio 43, 9: (47-70-63-40).

NE RÉVEILLEZ PAS UN FLIC QU'I DORT (\*) (Fr.): Le Triomphe, 8: (45-62-45-76): Paris Ciné i, 10: (47-70-21-71).

21-71).

NEUF SEMAINES ET DEMIE (°) (A., v.a.): Le Triomphe, 8' (45-62-45-76).

L'OURS (Fr.-All.): Gaumont Opéra. 2' (47-42-60-33): Gaumont Ambassade. 8' (43-59-19-08): Fauverte. 13' (43-31-56-86): Gaumont Parmasse. 14' (43-35-30-40): Convention Saint-Charles, 15' (45-79-33-00); Pathé Chehy, 18' (45-22-46-01).

22-46-01).

LE PALANQUIN DES LARMES (Fr.-Can.-Chin., v.o.): Pathé Marignan-Concorde, % (43-59-92-82).

LE PASSEUR (Nor., v.o.): Forum Orient Express, 1st (42-33-42-26); Les Trois Balzac, % (45-61-10-60); Sept Parnassiens, 14 (43-20-32-20).

Balzac, 8 (43-50-32-20).

Sens. 14 (43-20-32-20).

PELLE LE CONQUÉRANT (Dan., vo.): Les Trois Luxembourg, 6 (46-33-97-77); UGC Ermitage, 8 (45-63-16-16).

LA PETITE VOLEUSE (Fr.): Gaumont Les Halles, 1n (40-26-12-12); Pathe Impérial, 2 (47-42-77-52); 14 Juillet Odéon, 6 (43-25-59-83); Gaumont Ambassade, 8 (43-59-90-81); Fauvette, 12 (43-31-56-86); Gaumont Parnasse, 14 (43-31-56-86); Gaumont Alesia, 14 (43-37-84-50); Gaumont Convention, 15 (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18 (45-22-46-01); Le Gambetta, 20 (46-35-10-96). \$9.52); Gaumont Convention, 15' [46-28-42-27]; Le Gambetta, 20' [46-36-10-96].

LES CIGOCNES NEN FONT QU'A
LEUR TÊTE [Fr.]: Forum Horizon, 1"
[45-08-57-57]; Rex., 2" (42-36-83-93); UGC Montparmasse, 6" (42-25-10-30); Pathé
Marignan-Concorde, 8" (43-59-92-82);
Saint-Lazare-Pasquier, 8" (43-87-35-43); UGC Normandie, 8" (45-6316-16); Pathé Français, 9" (47-7033-88); UGC Lyon Bastille, 12"
[43-43-01-59]; Fauvette Bis, 13" (43-3160-74); Mistral, 14" (45-39-52-43);
UGC Convention, 15" (45-74-93-40);
UGC Maillot, 17" (47-48-06-06); Pathé
Clichy, 18" (45-24-601); Le Gambetta, 20" (46-36-10-96).

COP (") (A. v.o.); Forum Horizon, 1"
[43-59-92-82]; La Bastille, 11" (43-5407-76); Sept Parmassiens, 14" (43-2012-20); v.f.; Paramount Opéra, 9" (4732-20); v.f.; Paramount Opéra, 9" (4732-30); Pa

LE PIÈGE DE VÊNUS (All., v.o.): Ciné Beaubourg. 3\* (42-71-52-36): Racine Odéon. 6\* (43-26-19-68): UGC Biarritz. 8\* (45-62-20-40): La Bastille. 11\* (43-54-07-76): 14 Juillet Beaugrenelle. 15\* (45-75-79-79): Bienventle Montpar-nasse. 15\* (45-44-25-02): v.f.: UGC Opéra. 9\* (45-74-95-40): images. 18\* (45-22-47-94). PLEURE PAS MY LOVE (Fr.): Pathé Impérial. 2\* (47-42-72-52); Pathé Hau-

PLEURE PAS MY LOVE (Fr.): Pathé Impérial, 2º (47-42-72-52); Pathé Hautefeuille, 6º (46-33-79-38); Gaumont Ambassade, 8º (43-59-19-08); Miramar, 14º (43-20-89-52); Gaumont Convention, 18º (48-28-42-27).

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RABBIT ? (A.º.0.): Forum Orient Express, 1º (42-33-42-26); Cinoches, 6º (46-33-10-82); UGC Normandie, 8º (45-3-16-16); v.f.: Rex. 2º (42-36-33-93); Les Montparnos, 14º (43-27-52-37).

TUEVEE (A. v.0.): Gaumont Les Halles.

52-37).

TUCKER (A., v.o.): Gaumont Les Halles, [9 (40-26-12-12): Bretagne, 6 (42-22-57-97); UGC Odeon, 6 (42-25-10-30): Gaumont Ambassade, 8 (43-59-19-08): Max Linder Panorama, 9 (48-24-88-88): 14 juillet Bastille, 11: (43-57-90-81): Escurial, 13: (47-07-28-04): Gaumont Alésia, 14: (43-27-84-50): 14 juillet Beaugrenelle, 15: (45-75-79-79): v.f.: Gaumont Opéra, 2 (47-42-60-33): Gaumont Convention, 15: (48-28-42-27). IN POISSON NOMAGE WANDA (A. VI.: Gaumont Opera, 2 (47-4, 200-3);
Gaumont Convention, 15 (48-28-42-27).
UN POISSON NOMME WANDA (A., v.o.): Gaumont Les Haltes, 1e (40-26-12-12); Gaumont Opera, 2: (47-42-60-33); Pathé Hautcleuille, 6: (46-33-79-38); Pathé Hautcleuille, 6: (46-33-79-38); Pathé Marignan-Concorde, 8: (47-62-12-15); Pathé Marignan-Concorde, 8: (43-59-92-82); Publicis Champs-Elysées, 8: (47-20-76-23); Gaumont Parnasse, 14: (43-35-30-40); 14 Juillet Beaugrenelle, 15: (45-75-79-79); UGC Maillot, 7: (47-48-06-06); v.f.; Pathé Français, 9: (47-70-33-83); Les Nation, 12: (43-43-04-67); Fauvette, 13: (43-31-56-86); Gaumont Alésia, 14: (43-27-84-50); Pathé Montparmasse, 14: (43-27-84-50); Pathé Montparmasse, 14: (43-27-84-60-1).
VEUVE MAIS PAS TROP (A., v.o.);

22-46-01).

VEUVE MAIS PAS TROP (A., v.o.);

Ciné Beaubourg, 3s. (42-71-52-36);

UGC Danton, 6; (42-25-10-30); UGC Rotonde, 6; (45-74-94-94); UGC Biarritz, 8\* (45-62-20-40); v.f.: UGC Opéra, 9\* (45-74-95-40).

# LES FILMS NOUVEAUX

LES FILMS

L'ADIEU AU ROL. Film américain de John Milnus, v.o.: Forum Horizon, 1º (45.08-57-57): UGC Danton, 6º (42-25-10-30): UGC Baarritz, 8º (45-62-20-44): LIGC Lyon Bastille, 12º (43-43-01-59): Bienvenile Montparnasse, 15¹ (45-44-125-02): v.f.: Rez. 2º (42-36-83-93): UGC Montparnasse, 6º (43-74-94-94): Paramount Opéra, 9º (47-42-56-31): Les Nation, 12º (43-43-04-67): UGC Gobelins, 13º (43-36-23-44): Gaumont Alésia, 14º (43-27-34-50): UGC Convention, 15º (43-74-94): UGC Convention, 15º (45-62-47-94): LE BLOB. (°) Film américain de Chuck Russel, v.o.: Forum Horizon, 1º (45-08-57-57): Pathé Hautefeuille, 6º (46-63-79-38): George V. 8º (45-62-41-46): Pathé Marignan-Concorda, 8º (43-59-92-82): v.f.: Pathé Français, 9º (47-70-33-88): Pathé Français, 9º (47-70-33-88): Pathé Français, 9º (47-70-33-88): Pathé Montparnasse, 14º (43-20-12-06): Pathé Montparnasse, 14º (43-20-12-06): Pathé Clichy, 18º (43-79-79): La Gambetta, 20º (46-30-10-96). EAT THE RICH-Film britannique de Peter Richardson, v.o.: Forum Arestu-Ciel. 1º (42-24-46): Sept Parnassiens, 14º (43-20-32-20). FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS. Film espagnol de Pedro Almodovar, v.o.: Gaumont Les Halles, 1º (40-26-12-12): La Pagode, 7º (47-05-12-15): Gaumont Champs-Ehysèes, 8º (43-59-04-67): 14 Juillet Bastille, 11º (43-57-14) Juillet Bastille, 11º (43-57-14)

90-81): Gaumont Parnasse, 14: (43-35-30-40): 14 Juillet Beaugre-nelle, 15: (45-75-79-79): v.f.: Gaumont Opera, 25: (47-42-60-33): Les Nation, 12: (43-43-04-67): Gaumonn Alesia, 14s: (43-27-84-50): Miramar, 14s: (43-20-89-52): UGC Maillot, 17s: (47-48-06-06). Maillot, 17: (47-48-06-06).

LE MAITRE DE MUSIQUE. Film belge de Gérard Corbiau: Cinè Benubourg, 3: (42-71-52-36); UGC Odéon, 6: (42-71-92-36); UGC Rotonde, 6: (45-74-94-94); UGC Champs-Elysées, 8: (45-62-70-40); UGC Opéra, 9: (45-74-98-40); UGC Lyon Bastille, 12: (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13: (43-36-23-44); Mistral, 14: (45-39-52-43); 14 Juillet Beaugrenelle, 15: (45-78-79-79).

14 Juliet Beaugrenelle, 15: (45-75-79-79).

RADIO CORBEAU. Film français d'Yves Boisset: Forum Arc-en-Ciel. 1: (42-97-53-74): Pathé Haute-feuille, 6: (46-33-79-38): UGC Montparnasse, 6: (45-74-94-94): Saimt-Lazare-Pasquier, 8: (43-87-35-43): UGC Biarritz, 8: (45-62-20-40): Paramount Opéra, 9: (47-20-40): Paramount Opéra, 9: (47-20-40): UGC Lyon Bastille, 12: (43-43-301-59): UGC Cobelins, 13: (43-36-33-44): Mistral, 14: (45-39-52-43): Convention Saint-Charles, 15: (45-79-33-00): UGC Convention, 15: (45-74-93-40): Images, 18: (45-22-47-94): Trois Secrétan, 19: (45-36-10-96): Le Gambetta, 20: (46-36-10-96): Le Gambetta, 20: (46-36-10-96): Les TRIBULATIONS DE BAL-

(40-36-10-96).

LES TRIBULATIONS DE BALTHASAR KOBER. Film polonalsfrançais de Wojciech J. Has. v.o.:
Les Trois Luxembourg. 6° (46-3397-77); Les Trois Balzae, 8° (45-6110-60).

# **PARIS EN VISITES**

Autour des baigneuses de Picasso».

11 heures, Musée de l'Orangerie, place
de la Concorde, côté Seine
(O. Marbeau-Caneri).

L'hôiel de Lassay, résidence du pré-sident de l'Assemblée nationale «. 14 h 30, 33, quai d'Orsay (P.-Y. Jasiet). Le quartier Faisanderie-Dauphine et le Musée de la contréfaçon », 14 h 30, mêtro Pompe (V. de Langlade), Le Palais de justice en activité.
 14 h 30, devant les grilles (M. Pohyer).

«Mystérieuse Egypte au Louvre», 14 h 30, sortie mètro Louvre (L Haul-

"Hôtels et jardins du Marais, place des Vosges", 14 h 30, sortie métro Saint-Paul (Résurrection du passé). « Le Musée de la police et ses collec-tions », 15 heures, métro Manbert-Mutualité (Connaissance d'ici et d'ail-

Delacroix, les dernières années », 15 heures, 6, place Furstenberg (Paris et son histoire). MONUMENTS HISTORIQUES

Dans le cadre de l'exposition Peril l'architecte de la grande colon-

LUNDI 6 FÉVRIER nade? », 15 heures, sortie métro - Philippe Egalité : à travers le parc

Monceau , 15 heures, sortie metro

• Quatrième centenaire de l'aveno-ment d'Henri IV : la galerie du bord de l'eau, des Tuileries au Louvre, 15 heures, pont des Arts, côté Cour car-

# CONFÉRENCES

Verrières-le-Buisson (salle des fêtes).

14 h 15 : «Pratique funéraire et vie future selon l'ancienne Egypte» (diapositives), par J.-C. Goyon (Les lundis de

9 bis, avenue d'léna, 14 h 30 et 18 h 30 : «Les Cyclades derrière les murs », par A. Guest-Papamanoli (Grèce profonde). 3, rue Rousselet, 14 h 30 : «La reli-

gion égyptienne : les animaux sacrès : 19 heures : «Gauguin et l'école de Pont-78. boulevard Malesherbes, 20 h 30:
«Etre reconnu et aimé: besoin d'être»,
par L. Rappelli (L'homme et la connaissance).

(Fr.): Gaumont Ambassade, & (43-59-19-08): George V. & (45-62-41-46); Pathé Français, p. (47-70-33-88); Fauvette, 13 (43-31-56-86); Pathé Montparnasse, 14 (43-20-30-19); UGC Maillot, 17 (47-48-06-06). V.O.: GAUMONT CHAMPS-ÉLYSÉES - GAUMONT PARNASSE - LA PAGODE - GAUMONT HALLES - 14 JUILLET BASTILLE - 14 JUILLET BEAUGRENELLE - 14 JUILLE BEAUGRENELLE - 14 JUILLET BEAUGRENELLE - 14 JUILLE BEAUGRENELLE HUCHETTE (43-26-38-99). La Cama-trice chauve: 19 h 30. La Leçon: 20 h 30. La pluie n'est pas du tout ce que l'on croit : 21 h 30.



# FEMMES au bord de la CRISE de NERFS

CARMEN MAURA : ANTONIO BANDERAS - JULIETA SERRANO



· Villes et entreprises face au nouveau paysage financier, l'expérience des entreprises ouvre-t-elle la voie aux collectivités territoriales? Tel était le thême des deux journées d'études organisées à Clermont-Ferrand sur l'initiative de la SOREFI Auvergne, les 25 et 26 janvier, avec la participation de l'Association des maires des grandes villes de France et l'Association française des trésoriers d'entreprise.

Le but de cette manifestation était de permettre une confrontation entre l'expérience des responsables financiers des entreprises et celle des gestionnaires charges des finances des collectivités locales (élus et fonctionnaires).

Les entreprises ont, en effet, eu recours plus tôt que les collectivités territoriales aux nouveaux produits financiers, et il était intéressant de voir en quoi leur expérience peut être utile pour éclairer les décisions à prendre en matière de gestion financière des collectivités locales. Ces dernières utilisent déjà toute une panoplie de nouveaux instruments financiers : emprunts en ECU, swaps, prêts à taux révisable... D'autres évolutions sont-elles possibles? Verra-t-on, demain, des villes, des régions ou des départements avoir recours au MATIF, aux billets de trésorerie, etc.? Les collectivités sont-elles préparées à cette évolu-

Spécialistes financiers et responsables des collectivités locales ont confronté sur ces questions leurs expériences et leurs points de vue. Une tendance générale : la gestion financière d'une commune, par exemple, s'apparente, c'est exact, de plus en plus à celle d'une entreprise: la mise en place de la procèdure de globalisation des prêts, la banalisation du crédit aux collectivités locales, la diversification des produits qui leur sont proposés sur un marché de plus en plus concurrentiel, ont en effet entraîné une véritable révolution dans leur gestion

# Strasbourg l'européenne attend encore

LE CONTRAT DE PLAN DE LA RÉGION ALSACE

POUR la région Alsace, c'est un bon contrat, mais pour Strasbourg, capitale européenne, c'est vraiment maigre. » Ce sentiment d'un élu alsacien sur le contrat de plan Etat-région 1989-1993 semble assez partagé. Pourtant, les collectivités locales alsa-ciennes sont restées très mesurées dans leurs avis respectifs sur ce document. Même si le TGV-Est, le métro léger Val-de-Strasbourg ou la politique du bilinguisme n'y apparaissent pas, il faut savoir attendre : Claude Villain, « M. Strasbourg », rendra son rapport le 31 mars prochain, et personne en Alsace ne voudrait compromettre un geste important du gouvernement pour Strasbourg avant la fin de l'année.

Au total, l'Etat apportera dans corbeille du contrat de plan 1.650 milliard de francs sur cinq ans. La région et les principales collectivités locales iront jusqu'à 2,050 milliards. « L'Etat met donc 47 % de plus qu'au IXº Plan en Alsace, alors que la moyenne d'augmentation pour ces contrats de pian est de 23 % », calcule le conseiller général UDF-CDS Jean-Marie Lorentz, rapporteur du document dans le débat mené au conseil général du Bas-Rhin. C'est dire que l'Alsace ne se sent pas Le contrat de plan est d'abord

routier : il réaffirme que la priorité est de terminer la mise à deux fois deux voies de tout l'axe nord-sud alsacien. Ce vieux projet est maintenant en passe d'aboutir : la contrat comprend plusieurs opérations indispensables, comme le contournement est de Colmar (Haut-Rhin), la première phase du nau (Bas-Rhin), le contoumement sud de Strasbourg et sa haison avec le pont de l'Europe et le réseau autoroutier allemand, enfin la fin du doublement du CD 300 entre l'autoroute A 4, au nord de Strasbourg, et Lauterbourg, à l'extrême nord de la région. Au total, le montant moven annuel des crédits d'Etat pendant la durée du Plan sera de 170 millions de francs.



Strasbourg : le Palais de l'Europe

Daniel Hoeffel, président (UDF) du conseil général du Bas-Rhin, grand avocat des routes en lsace, n'a pu que se féliciter d'un tel effort : mais les collectivités locales en font un similaire, puisque les clés de financement les engagent souvent au-delà de 50 % dans les opérations routières. En revanche, plusieura élus de la vallée de la Bruche ont violemment protesté contre le retard pris par le contournement de Sainte-Marie-aux-Mines (Bas-

Au chapitre du développement économique, le contrat de plan prévoit une enveloppe de 104 millions de francs, remplie pour moitié par l'État, pour moitié par la région. Les différents projets énumérés sont surtout des aides au conseil, des stimulations au développement de la productique, et plusieurs programmes importants de développement

local. L'aménagement du bassin de l'Ill domaniale est prévu pour 14 millions de francs, mais les élus alsaciens auraient souhaité que soit aussi contractualisé le programme de protection contre les inondations de l'ill.

### Deux pôles scientifiques

Le volet « enseignement, rechercha, transferts de technologia » soutient surtout l'extension l'université Robert-Schuman de Strasbourg, que l'Etat finan-cera pour 20 millions de francs, et le rentorcement des deux pôles scientifiques et techniques de Strasbourg : les « matériaux » à Schiltigheim et Strasbourg-Cronenbourg, au nord-ouest, la biotechnologie à lilkirch-Graffenstaden, au sud de l'agglomération. De nombreux programmes de formation ont été

ont fermement regretté que soit abandonnée en cours de négociation l'enveloppe de 45 millions de quisme. Le comité économique et social d'Alsace (CESA), dans son avis positif mais nuancé sur le contrat de plan, l'a amèrement déploré. Pierre Deyon, recteur de académie de Strasbourg, a tout de suite précisé que rien n'était abandonné, que « ce programme ferait l'objet d'une convention particulière dans les mois qui Enfin, quatre PACT (pro-

retenus, mais les élus alsecien

grammes d'aménagement concerté du territoire) sont inscrits au contrat de plan : le massif vosgien, des actions de solidanté avec notemment l'humanisation de plusieurs hôpitaux et une enve-loppe de 40 millions de francs de crédits d'Etat pour le bassin potassique, quelques opérations regroupées sous l'étiquette valorisation et promotion de l'identité régionale », enfin plueurs actions transfrontalières On y trouve par exemple la créa-tion à Strasbourg d'un institut franco-allemand sur l'environne ment et le démarrage d'une antenne à Colmar de l'Académie de management européen, outd de formation et d'animation pour préparer l'Europe de 1993.

D'autres projets européens sont renvoyés à une convention ultérieure : par exemple la création d'un « immeuble intelligent » à Strasbourg, pour accueillir un centre de commerce international et une réflexion sur l'aéroport de Båle-Mulhouse.

« Le contrat de plan n'est pas tout », explique le président du conseil régional, Marcel Rudioté (UDF-CDS), devant les élus alsaciens. Ceux-ci lui ont donc donné mandat de signer, mais attendent plus. La bataille du siège européen à Strasbourg ne se livrera peut-être plus sur la base de contrats Etat-région, mais bien sur des financements importants hors contrat pour des équipements lourds que la région ne peut elle-même supporter.

JACQUES FORTIER.

plus de la moitié des skieurs. Vien-

nent ensuite les Hautes-Aines (12%

des vacanciers) et de l'Isère (9 %)...

Enfin. près de 6 % des vacanciers

liers et Chantiers du Havre (ACH) et Caillard-Levage.

D'un coût total de 1.2 milliard de francs, le pont de Normandie détiendra, lors de son ouverture à la circulation prévue pour 1993, le record mondial de portée (856 mètres) pour les ponts à haubans.

### **PICARDIE**

Gérer les cartes

La caisse régionale de Crédit agricole de la Somme vient de créer avec les caisses régionales du Gers, de la Loire, de la Charente-Maritime et des Hautes-Pyrénces la société Sciter : Société commerciale d'ingénierie du tertiaire, La vocation de Sciter est de prospecter le marché français et européen des logiciels bancaires pour y commercialiser les produits élaborés par les unités informatiques des membres

Les champs d'action privilégies de Sciter sont d'abord ceux qui touchent à l'utilisation de la carte bancaire : gestion des opérations générées par les cartes, gestion des automates de banque, systèmes de télécollecte et de gestion de termi-naux de paiement électronique installes chez les commerçants.

Ce marché, très spécialisé, connaît à l'heure actuelle une véritable explosion liée à celle des cartes bancaires ou privatives. Exemple: SAMARA, logiciel de gestion des automates de banque que vient de concevoir l'atelier de génie logiciel du Crédit agricole de la Somme, s'est déjà vendu à une douzaine d'exemplaires au sein du groupe Crédit agricole comme à l'extérieur (Crédit mutuel de Bretagne, Banque populaire de Versailles).

### RHONE-ALPES

Zone franche de Haute-Savoie

Michel Charasse, ministre français délégué charge du budget, et Bernard Pellerin, président du conseil général de Haute-Savoic (centre-est de la France), ont signé tive an régime économique applicable aux entreprises implantées dans la zone franche de Haute-savoie, et. notamment, sur le site de l'International Business Park.

L'International Business Park. créé à Archamps (à 7 kilomètres de Genève), sur un site de 40 hectares entre Saint-Julien-en-Genevois et Annemasse, devrait générer deux mille cinq cents emplois d'ici à l'an 2000. Il entend être un pôle de développement d'activités tertiaires supérieures, d'activités de recherche et de haute technologie.

La convention élaborée par la direction générale des donanes lixe les procédures et précise les avantages dont peuvent bénéficier les entreprises implantées sur le site. Elle est conforme aux dispositions communautaires et respecte le statut particulier des zones franches issues des traités de Paris en 1815 et de Turin en 1816.

L'administration des douanes a défini des règles propres à faciliter l'activité des entreprises qui s'installeront dans cette zone. La disposition la plus marquante est celle qui permet l'importation de produits non communautaires en franchise de droits de douane pour autant qu'il sont utilisés dans la zone franche ou exportés hors de la CEE, précise le

## BRETAGNE

Vacances en trois langues

Le comité départemental du tourisme d'Ille-et-Vilaine vient d'éditer deux guides à l'intention des personnes envisageant de passer leurs vacances dans ce département. Le premier, actuellement unique en France, est un catalogue trilingue (français, anglais, allemand) de 84 pages, réalisé en quadrichromie et présentant de l'açon complète les gites ruraux, les chambres d'hôtes, les fermes-auberges et autres modes d'hébergement de tourisme rural. Il comprend également tous les autres produits touristiques comme les séjours en hôtel, en mobil-home, en roulotte, en house-boat, ainsi que de nombreux week-ends sportifs et de remise en forme en zone rurale omme sur la côte d'Emeraude.

Le second, également réalisé en quadrichromie, est un guide du tourisme technique. Cette plaquette recense quelque soixante-dix entre-prises d'Ille-et-Vilaine performantes dans différents secteurs d'activités, comprend une présentation de chacune des entreprises et précise le contenu de la visite et les modalités d'accueil. Elle s'adresse en premier lieu aux professionnels, aux étudiants et aux touristes désireux de

découvrir la culture économique de ce département.

Les deux guides sont disponibles autrès du comité départemental du tourisme d'Ille-et-Vilaine, I, rue Martenot, 35000 Rennes, Tél.: 99-

## ILE-DE-FRANCE

1 500 000 skieurs

Les habitants de l'Ile-de-France (Franciliens) et ceux de la région Rhône-Alpes sont les plus nombreux, chaque hiver, à rejoindre les stations de ski avec respectivement 1 500 0000 et 650 000 personnes.

Les taux de départ pour les résidents de ces deux régions sont également les plus élevés : 126 pour 1 000 habitants en lle-de-France et 123 pour 1 000 habitants en Rhône-Alpes, précise le Centre de documentation et d'information de l'assurance (CDIA). Ceux de Ponou-Charentes suivent de près (111 pour 1 000) et précèdent dans 'ordre Midi-Pyrénées (99), Procence-Côte-d'Azur (98) et Languedoc-Roussillon (96). En revanche, les habitants du Limousin vont peu aux sports d'hiver : à peine

Deux départements - la Savoie et la Haute-Savoie - accueillent

15 départs pour I 000 personnes.

préfèrent les pentes neigeuses étran-gères avec une prédilection pour la

## HAUTE-NORMANDIE

Les auteurs du pont

La partie en béton du pont de Normandie qui franchira l'estuaire de la Seine entre Le Havre (Seine-Maritime) et Honfleur (Calvados) sera construite par un groupement d'entreprises conduit par Bouygues et Campenon Bernard. Un groupement d'intérêt économique (GIÈ). baptisé Pont de Normandie, associant les deux sociétés a été mis sur pied pour réaliser ces travaux éva-lués à 550 millions de francs (hors

Concernant la partie métallique (350 millions de francs hors taxes), les travaux ont été confiés à la Compagnie française d'entreprises métalliques (CFEM). Cette société soustraitera une partie du marché auprès d'entreprises locales comme les Ate-

# CORRESPONDANCE

# Recherche d'emploi à Niort

Après l'article du Monde daté 8-9 janvier sur l'expérience pratiquée en Aquitaine pour l'insertion des jeunes selon les méthodes canadiennes de recherche intensive d'emploi, je tiens à vous signaler que le lycée professionnel Thomas-Jean-Main de Niort, en collaboration avec l'ANPE locale, est le premier établissement scolaire à avoir mis en place un dispositif de ce type depuis avril 1988... A cet effet, une réunion tripartite éducation nationale-ANPE-employeurs fut faite avec le lycée pour motiver les parte-

naires utiles et lancer l'opération. Ces sessions de recherche d'emploi, d'une durée de sept semaines, se succèdent depuis lors à raison de trois par an, et sont appel à la méthode du « trèsse chanceux · initiée par le profes-seur québécois Jacques Limoges, venu personnellement à Niort en avril 1988 l'exposer.

Dépassant le système devenu classique des « techniques de recherche d'emploi », nous avons

voulu impliquer stagiaires, chefs d'entreprise, responsables de formation, organismes publics en centrant la recherche sur la connaissance de soi-même et de ses potentialités, la proposition de services dans un besoin d'emploi choisi par le stagiaire lui-même. scion la voionté d'aller ou non audelà de sa localité de résidence. l'usage de tous les moyens modernes de communication mis à sa disposition par le lycée, et le soutien de trois professeurs et vacataires préalablement formés... Pour inciter davantage à une attitude volontariste des stagiaires, il a été, en outre, posé qu'ils ne seraient pas rémunérés durant le stage, ce qu'ils ont tou-

jours parfaitement compris. l'ajoute que, à l'issue de la ses-sion (juin 1988), 95 % des stagiaires ont trouvé un emploi. qu'ils occupent toujours à l'heure actuelle, soit six mois après.

M. GREGOIRE. riseur du lycée professionne omas-Jean-Main de Niort.

# LA VILLE BASSE RELIÉE A LA VILLE HAUTE

# Un minimétro pour réveiller Laon

OINCÉE entre les métropoles de Lille, Reims et Paris, Laon, petite préfecture de l'Aisne (28 000 habitants), a longtemps vecu sur les lauriers de l'ancienne capitale de l'ampire carolingien, à l'ombre de sa cathédrale, de ses 7 kilomètres de remparts, de ses petites rues ponces de façades et de monuments historiques. Les ravages des deux dernières guerres n'avaient rien arrangé (le Chemin des Dames est à 10 kilomètres), de sorte que la reconstruction des années 50 semble avoir équisé les dermères forces de la cité. Economiquement, Laor se satisfaisait de ses deux ou trois gros employeurs historiques, et de la garantie des quelques milliers d'emplois assurés par le tertiaire propre à toute préfecture.

A sa décharge, la structure même de la ville constituait pour elle un handicap séneux. « Laon, rappelle René Dosière, maire et député (PS), est en fait constituée de deux centres-villes : la gare en bas et la ville historique en haut. » Entre les deux, 100 mètres de dénivellation et des pentes fragiles pouvant atteindre 13 %. Ce qui faisait, sans doute, le plajsir des tounstes et qui avait à coup sûr pro-tégé Laon de tout urbanisme débridé bloquait aujourd'hui son

C'est alors, dans les années 70, que deux volontés se rencontrent. Celle de l'Etat, qui souhaite mettre en œuvre des équipements de communication urbaine susceptibles d'être vendus à l'étranger (le TGV, le VAL, ARAMIS, tramways), et celle de la ville de Laon, confrontéa à sa difficulté particulière de réunion des deux centres-villes.

« Or, continue René Dosière, le contexte laonnois, par son originalite, offrait le terrain idéal d'une intéressante expérimentation. Le dénivalé, la nécassité d'emprunter la ligne d'un ancien funiculaire, avec son pont, son tunnel, ses courbes, l'obstacle d'un environnement à préserver, autant de contraintes qui, réunies sur 1500 mètres de parcours, présentaient toutes les conditions d'un projet expérimental d'envergure. » L'Etat était prêt à assumer l'essentiel des dépenses, mais sous la condition expresse que la réalisation témoignerait d'une avancée technologique indiscutable.

### Retards

C'est ainsi que l'idée du POMA 2000 (du nom de Pomagalski, le concepteur grenoblois du système) est née. On construirait un minimétro sur pneus qui relierait les deux centres. Entièrement automatisé, de la conduite des cabines à la fermeture des portes, le système propulserait une trentaine de personnes toutes les trois minutes. Toute l'innovation technologique residerait dans la pince automatique qui, située sous chaque cabine, la libérerait ou l'arrime rart au câble conducteur, à la descente comme à la montée. Deux terminus et une station Intermé diaire assureraient l'imgation des quartiers.

Promise en 1983, puis en 1985, puis en 1988, l'ouverture au public a su lieu le 4 février. Entretemps, que de cauchemars I Car difficultés techniques inhérentes à la mise au point d'un système aussi sophistiqué et original lles Japonais ont déjà acheté la licence de la pince) s'ajoutèrent bientôt celles d'une exploitation des travaux déficiente : « Nous ne pouvions prévoir, explique René Dosière, ni la cessation d'activités de Creusot-Loire-Entreprise en 1984-1985, ni le renoncement du repreneur, TECNIP, en 1985-1986. Nous avons ainsi perdu deux ou trois années sur le programme initial, car il fallart mener la conduite des travaux avec des équipes chaque fois démobili-Troisième entreprise à intervenir

sur le site, la Société générale de gestion et d'entreprise aura été la bonne. Pendant toutes ces années, l'avenir de POMA et de Laon aura suspendu à la détermination des bailleurs de fonds et des pou voirs publics. Le principal, l'Etat, mais aussi la région, le départe-ment et la ville. Au total, de rallonge en rallonge, 165 millions de francs auront été investis dans opération, dont 135 pour le seul Etat français. Aujourd hui, Laon est la plus petite ville de France à pos-

## Réhabilitation

Une innovation en appelant une autre, Laon sera aussi, en juin, la seule ville de France à proposer un accès entièrement automatique de l'ensemble de ses structures de transport urbain : « Une carte magnétique permettra en effet d'accèder indifférenment aux bus, au POMA et aux parkings de la ville, tous placés sous la gestion de la même entreorise. »

Par ailleurs, la ville a axé sur le seul POMA la redynamisation des différents quartiers. En bas, centralisé sur la station du POMA et la gare SNCF. le réseau de bus se trouvers en connexion avec les autres moyens de transport urbain et avec le nouveau parking souterrain de trois cents places. En haut, la vieille ville accélère son lifting. Rues piétonnes, nouveaux com-merces, réhabilitation de l'habitat, ménagement du syndicat d'initia tive dans un ancien hôtel-Dieu du XIII siècle, tenteront de faire oublier que l'assainissement n'a pas été mané avec toute la riqueur nécessaire, et que les eaux usagées mangent le plateau de l'inté-

Pressée par le temps, la ville a l'autoroute Calais-Reims sera evés. Dès le printemps, des dizaines de milliers de touristes déferieront d'Angleterre, de Belgique, des Pays-Bas, du Nord-Pas de-Calais, pour gagner l'Europe du Sud-Est en évitant Paris. Ils passeront par Laon et Laon veut être prête : « Avec la conctruction de trois nouveaux hõtels, nous aurons doublé en quelques mois la capadrale, le POMA pourra constituer la

J.-P. BIARROTTE-SORIN.

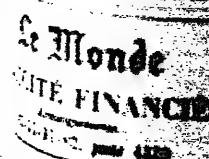

Policie

# Économie

SOCIAL

PELEDE

177.

**デルストリア** 

4. 3

1.15

 $\mathbf{r}_{i} \star_{\gamma_{i} \zeta_{i}}$  .

Bee.

1. 1.2

112

100

La fin du congrès de FO

# M. Bergeron a manqué sa sortie

Langer Contract confédéral de FO; les quatre mille cinquante délégués out pa quitter le parc floral de Vincennes, le vendredi 3 février au soir, en emportant une médaille ou une assiette à l'effigie de M. André Bergeron. Mais ils ne savaient toujours pas à ce moment-là qui serait le troisième secrétaire général de FO et le successeur d'André Bergeron. Ni M. Marc Blondel ni M. Claude Pitous, les deux candidats, ne s'étaient exprimés une scule fois devant les congressistes ... Quant à M. Bergeron, il a raté sa sortie.

> Pendant quatre jours, comme l'a confié une militante déçue, on a assisté à - une bataille rangée entre deux clans - où les querelles de procédure ont gomme tout débat de fond. Comme l'affirmait le « blondéliste - Jacques Pé (défense nationale), il resterait, après l'élection du nouvean secrétaire général par le comité confédéral national (CFN), le samedi 4 février, à - partir sur de bonnes bases pour recomposer Force ouvrière ».

M. Bergeron, lui, a complètement manqué sa sortie. Le jour de l'ouverture, très ému, il avait achevé son discours au bord des larmes. Le 3 février, en prononçant brièvement le discours de clôture, il est apparu abattu, «un peu triste», comme il l'a confié lui-même, par la « lecon d'humilité » infligée par son mauvais quitus (63,5 %). Très digne jusqu'au bout, il a dù subir bien des intrigues et des coups bas. Les comportements les plus durs ., comme il l'a indiqué dans son « dernier salut », venant parfois de ceux-là mêmes pour qui il avait du batailler afin de les faire admettre à FO. Pensaient-ils aux trotskistes ou à ceux qui ont cruellement qualifié son long règne de « monar-chie » ? « Cela devient impossible », avait-il làché le 1= février devam la murnure endiablée des débats...

Aux termes de son ultime message « de paix et tolérance », de son dernier souhait de « voir FO contimuer à se renforcer», M. Bergeron a su droit à trois minutes d'applandissements debout. Trois minutes pour vingt-cinq ans ...

M. Jacques Mairé, de l'union sations. Or plusieurs fédérations départementale (UD) de Paris, blondélistes auraient, selon eux. avait demandé la publication des votes des syndicats sur le rapport d'activité. Pour ce partisan de M. Pitous, il est clair qu'il y a eu des « manipulations » et que des syndicats qui devaient voter «pour» ont voté «contre» après consigne de leur fédération.

### Effet boomerang

Les « pitonsiens » estimaient cependant que ce manvais score de M. Bergeron - du à plusieurs grosses fédérations «blondélistes» - pourrait avoir un «effet boomerang » en faveur de leur candidat. certains secrétaires d'UD se montrent décus par le mauvais coup porté au secrétaire général sortant. Or, le 4 février, au CCN (trentetout devait se jouer dans un mouchoir. A la veille de cette réunion, chacun des deux candidats s'était dit certain de l'emporter sans qu'il soit possible de faire part entre l'intoxication et le pointage fiable. Les cas litigieux des UD de l'Aveyron et des Landes devaient être tranchés par le CCN, tandis que les pitousiens - assuraient que, sur les quarante-cinq UD revendiquées par M. Blondel, huit avaient un secrétaire général bien décidé à voter pour M. Pitous...

Les batailles de procédure s'étnient poursuivies jusqu'au bout. « Je n'ai qu'un regret, déclarait pourtant M. Marcel Hupel (bâtiment), «biondéliste», c'est que pendant ce temps-là, M. Perigot rigole». Les «Biondélistes» continusient à soutenir mordicus que les secrétaires d'UD et de fédérations ne peuvent choisir le secrétaire général qu'à partir d'un mandat impératif » de leurs instances. alors que les « pitousiens » estiment qu'ils sont seulement tenus de les consulter. Dans la résolution géné-rale adoptée à l'unanimité, mais de manière expéditive et sans vote réel, il était stipulé que tous les militants étaient « des mandataires des organisations qu'ils représen-

Mais face à l'apparent avantage que le congrès semblait avoir donné à M. Blondel, les « pitonsiens » avaient contre-attaqué en faisant préciser que les UD et les fédérations devalent - remplir l'ensemble de leurs obligations statutaires, en

Dès le 3 février au matin, particulier celle relative aux cotiun retard de plusieurs années. L'empoignade s'annoncait d'autant plus sévère qu'une ultime passe d'armes sur le contrôle des votes par leurs mandataires (dans les instances fédérales et départementales) s'est soldée par un match nul. L'additif proposé en ce sens par M. Alexandre Hébert, anarchosyndicaliste de Loire-Atlantique, au nom de la « démocratie ouvrière », n'a été adopté qu'après avoir été amendé par le » pitousien » Gérard Clément (Drôme) de telle façon que plusieurs interprétations sont

### Danger d'immobilisme

Au-delà du problème de la sucssion, le congrès aura confirmé que FO était guertée pour une lon-gue période par un sérieux danger d'immobilisme. La résolution géné rale et les treize résolutions sociales laissent une marge de manœuvre quasiment nulle pour d'éventuelles négociations demain. Le congrès a réaffirmé - sa détermination de combattre tout ce qui amputerait la notion d'ordre public et le droit du travail ». Les systèmes de rémunération individuelle et d'intéressement, les formes de travail précaire, les projets Jospin sur l'enseignement et même, dans la perspective de 1993, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu sont condamnés. Si » priorité absolue » est donnée à la . lutte pour l'emploi », le congrès redit que « le sinancement de la protection sociale doit être exclusivement fondé sur des cotisations constitutives du salaire di∬éré ∗.

Un échange entre deux candidats au bureau confédéral illustre ce danger. « Je suis un archaique et un conservateur parce que je défends les acquis », a proclamé le · blondéliste » Rémi Caillat (Ain). · A entendre certains, a répliqué le pitousine . Alain Kerbriand (agriculture), il ne faudrait plus rien signer. Je dis - danger -. Alions-nous rejoindre le terrain des jusqu'au-boutiste? »

MICHEL NOBLECOURT.

### **ETRANGER**

WASHINGTON

décidé.

de notre correspondant

Les ministres des finances et les

gouverneurs des banques centrales des sept principaux pays industra-

lisés ont fait le minimum qu'on

attendait d'eux, mais rien de plus.

Ils ont parié de fluctuation des mon-

naies, de taux d'intérêt, des déficits

des uns et des excédents commer-

ciaux des autres, et de la dette du

tiers monde; mais ils n'ont rien écrit

(il n'y a pas eu de communiqué final), et - apparemment - rien

Groupe des sept avait été demandée par la France et l'Allemagne fédé-

rale, et elle était en principe motivée

par le désir de prendre connaissance

des intentions de la nouvelle admi-

nistration américaine. Sur ce point, les intéressés se sont déclarés tout à

fait satisfaits des assurances qui leur

ont été données. M. Bush, leur a-t-on

expliqué, est « fermement déter-miné » à réduire substantiellement,

c'est-à-dire au moins autant que

l'exige la loi Gramm Rudman, le

Aussi bien les Français que les

Allemands et les Japonais ont sem-

ble se satisfaire de cette assurance,

même si un commentaire un pet

plus sceptique a été enregistré du côté canadien. Les responsables

américains ont aussi confirmé à

leurs interlocuteurs que cet assainis-

sement des finances fédérales

devrait être obtenu par une réduc-

tion des dépenses, ce qui ne surpren-

dra personne puisque M. Bush et ses

collaborateurs n'ont pas cessé de le

répéter publiquement depuis des

Pour le reste, il s'est agi, selon

toute apparence, d'une réunion dont

le caractère banal, routinier, a été

volontairement souligné, manière de

faire comprendre que la situation économique ne justifie ni inquiérude particulière ni décision spectacu-

Il avait même été convenu à

l'avance, semble-t-il à l'instigation

du secrétaire américain au Trésor.

M. Nicholas Brady, qu'on renonce-

rait à la tradition du communiqué

Le chômage a atteint 5,4 % en

lus que cette remontée marginale,

due à un accroissement du nombre

moyenne mensuelle de 250 000

Nounal aroument oour ceux qui

craignent une surchauffe et ses

conséquences inflationnistes aux

Etats-Unis, cette poussée s'explique

largement par des températures clé-

mentes et la création de 102 000

emplois dans la construction, un chif-

Les services restent les plus dyna-

migues avec 260 000 nouveaux

postes, soit 30 000 de plus qu'en

en reste avec 45 000 emplois nou-veaux en janvier, contre 44 000 le mois précédent. novembre. Mais l'industrie n'est pas

Les commandes à l'industrie amé-

ricaine ont progressé, en données corrigées des variations saisonnières,

de 4,1 % en décembre, annonce le

Cette hausse retient d'autant plus

l'attention que, en dehors des com-mandes militaires, toujours volatiles,

elle représente 3,6 %, contre 1,6 %

Les commandes de biens durables

ont progressé de 6.4 %, contre

département du commerce

0,2 % le mois précédent.

... et des commandes

enregistrés depuis l'été.

fre inhabituel.

industrielles

en novembre.

Etats-unis

Forte poussée

des créations

d'emplois...

déficit budgétaire des Etats-Unis.

Cette réunion informelle du

La réunion du groupe des Sept à Washington

# Routine et bonnes paroles

lronie du sort et du hasard des publications de statistiques : les gouverneurs des banques centrales des principaux pays industriels qui participaient à l'exercice de banalisation des réunions du groupe des Sept, vendredi 3 février, à Washington, ont été contraints d'intervenir brutalement sur le marché des changes pour calmer le dollar. Ces interventions concertées, test grandeur

> commun, par lequel, depuis deux ans, les Sept affirmaient solennelle-ment leur détermination à limiter les fluctutations du marché des

> Vendredi 3 février, alors même que les ministres et les directeurs des banques centrales se concerraient à Washington, le dollar a flambé à la suite de la publication du dernier indice du chomage américain : la création de plus de quatre cent mille emplois en un mois, associée à de très fortes commandes à l'industrie, confirme le très haut degré d'activité de l'économie américaine donc les risques d'inflation, et par là-même la possibilité de nou-

velles hausses des taux d'intérêt. C'était assez pour inciter les opérateurs à acheter du dollar, et les banques centrales à intervenir assez vigoureusement pour freiner le mouvement, mais pas assez pour inciter les ministres à sortir de leur tranquille mutisme. M. Stoltenberg, le ministre des finances de la RFA, a simplement déclaré à l'issue de la réunion que la coopération en matière monétaire, telle qu'elle avait été définie par les accords du Louvre, avait été couronnée de succès et devait être poursuivie.

Le ministre japonais, M. Muraya, s'est exprimé à peu près dans les mêmes termes, ajoutant que le doilar fluctusit - dans une marge acceptable ». M. Bérégovoy - qui avait préféré rencontrer la presse avant même le début des entretiens de vendredi -, a rappelé que les Sept souhaitaient la stabilité du

### Sérénité sur les taux

A propos de la hausse des taux d'intérêt, les participants ont paru vouloir afficher une certaine séré-nité, MM. Bérégovoy et Stoltenberg soulignant l'un et autre devant la presse que les taux à long terme restaient épargnés par les tensions acruelles. Les excédents commer-ciaux ont bien sûr aussi été évoqués. Après les entretiens, M. Stoltenberg a expliqué que, pour l'Allemagne, le problème se posait essentiellement dans ses échanges avec ses parte-naires européens, ses excédents avec

REPÈRES

nature de leur détermination à empêcher une trop forte poussée du billet vert, n'ont pourtant guère convaincu les opérateurs qui tablent toujours sur un relèvement des taux d'intérêt aux Etats-Unis. Après s'être calmée, la devise américaine restait ferme en clôture à New-York, augurant de nouveaux mouvements sur les changes la semaine prochaine.

> les Etats-Unis ayant été sensiblement réduits, tandis que son déficit s'était accru avec le tiers-monde.

Les ministres se sont aussi penchés, comme prévu, sur le problème de la dette, et particulièrement de la dette des pays dits à revenus moyens - comme ceux d'Amérique latine. Mais on en est resté à un stade exploratoire : les Américains semblent reconnaître que le plan Baker ne peut apporter, tel quel, de soulagement suffisant aux pays concernés, et cherchent les moyens

de l'aménager. De leur côté, les Français proposent une solution qui suppose la création d'un fonds de garantie du paicment des intérêts des nouveaux emprunts, fonds qui serait alimente par des droits de tirage spéciaux. Les Japonais ont imaginé de leur côté leur propre solution, qui suppose un effort plus grand de la part des pays débiteurs eux-mêmes, supposés alimenter un fonds de garantie. M. Bérégovoy n'a pas caché qu'il trouvait ce plan japonais . très

compliqué ». Ces différentes possibilités ont été évoquées, mais on est encore loin d'un accord : on tentera d'y parvenir, ou du moins de s'en rapprocher, lors de la prochaine réunion du comité intérimaire du Fonds monétaire international, début avril, de manière que l'accord éventuel puisse être formalisé à l'occasion du sommet des pays industrialisés prévu pour le 14 juillet à Paris.

Entre leurs deux séances d'entretiens de vendredi, les ministres des finances ont, naturellement, déjeuné, et ce déjeuner a été occasion d'une petite surprise : le premier ministre japonais, M. Take-shita, qui achevait une visite à Washington, et M. James Baker. désormais secrétaire d'état dans la nouvelle admnistration, out - passé la porte » pour saluer leurs « anciens collègues » (l'un et l'autre ont été ministres des finances). M. Baker a aussi prouvé qu'il ne se désintéressait nullement de son ancien domaine de compétences en s'entretenant jeudi avec des ministres qui devaient participer à la réunion, notamment M. Bérégovoy.

JAN KRAUZE.

## ENERGIE

# Le Venezuela change sa politique pétrolière

Le nouveau ministre du pétrole Nynas (Snisse), Citgo, Champlin et énézuélien, M. Celestino Armas, Unocal (Etats-Unis). venezuelien, M. Celestino Armas, estime, tout comme le président Perez, que le monopole pétrolier vénézuélien PDVSA doit cesser ses participations dans des raffineries à

lancé dans cette politique, en s'associant dans des complexes pétroliers et des réseaux de distribution à part égale avec des entreprises étrangères, notamment Veba Oel (RFA),

Grâce à ces alliances, PDVSA avait assuré la vente de 600 000 barils par jour sur un total de 1,5 million de barils par jour exportés, et comptait poursuivre Depuis 1983, PDVSA s'était de 700 000 barils par jour.

MM. Perez et Armas ont cependant déclaré préférer des alliances pour développer des raffineries et des complexes petrochimiques à l'intérieur du Venezuela. - (AFP.

# **EN BREF**

 Une mission sur le consumé-risme. — M<sup>m</sup> Véronique Neiertz, secrétaire d'Etat à la consommation, a demandé à M. Dominique Brault des propositions sur les aspects institutionnels et financiers des réformes souhaitables pour le mouvement consumériste en France dans la perspective du grand marché europeen. Les organisations nationales de consommateurs avaient souhaité procéder à une réflexion d'ensemble sur les moyens propres de renforcer la représentation des consommateurs et la défense de leurs intérêts collectifs, indique le secrétaire d'Etat. M. Dominique Brault, cinquante trois ans, actuellement

contrôleur de l'État auprès de l'Office national de la navigation, a été pendant plusieurs années sous-directeur

● RECTIFICATIF. - Dans notre article sur le différend CEE/Pays-Bas, à propos de la voiture propre (le Monde du 3 février), il fallait lire que la Commission européenne. après s'être « heurtée à une fin de non-recevoir » avait mis à exécution menaces de « procédure » (et non de procès) et que les Pays-Bas e contestent let non pas : comptaient) favoriser les constructaurs allemands per rapport à leurs homologues italiens et surtout français. »

# Le Monde PUBLICITÉ FINANCIÈRE

45-55-91-82, paste 4330

# **AFFAIRES**

### Le président de MBB (aéronautique) critique Daimler-Benz

M. Hanns Arat Vogels, président du directoire de l'avionneur Messerschmitt-Blohm (MBB), a émis, pour la première fois, de sérieuses réserves à l'entrée de Daimler-Benz dans le capital de sa société. Il y a moins de six mois, M. Arnt Vogels s'était déclaré « heureux et honoré » par l'intérêt que Daimier-Benz, premier groupe industriel de la RFA, portait à sa société, qui était à la recherche d'un partenaire. Depuis, Daimler-Benz a concrétisé son projet et va reprendre dans un premier temps 20 %, puis plus de 50 % du capital de MBB.

Dans le dernier numéro du journal d'entreprise, MBB actuel, M. Arnt Vogels demande que MBB soit correctement représenté dans le futur nouveau complexe industriel. Il faut, écrit-il, que les compétences soient nettement définies entre Dor-nier et AEG (deux filiales de Daimler-Benz) et MBB, et il se prononce en faveur d'une coopération accrue avec l'Aérospatiale française.

En début de semaine, des ruments non confirmées avaient cir culé sur un départ prématuré de M. Arnt Vogels, décidé dans le cadre de la réorganisation du groupe.

### Matra se désengage de Matra Datasystème

Le groupe Matra a annoacé jeudi 2 février qu'il allait cesser les acti-vités de sa filiale Matra Datasystème dans le cadre de la réorganisa-tion de ses activités informatiques. La maintenance et le support techniques des installations réalisées par cette firme seront assurés par Tho-mainfor, filiale de Thomson CSF.

mannor, maie de i nomson Cor.

Matra gardera ses activités de terminaux spécialisés de type PMU.

Créé en 1984, Matra Datasystème a
enregistré des pertes en 1988 pour
un chiffre d'affaires en forte baisse à 320 millions de francs contre 500 millions de francs en 1987.

# Recui de l'excédent des comptes courants

Japon

L'excédent japonais de la balance des comptes courants a reculé de 8,7 % en 1988 pour s'inscrire à 79,49 milliards de dollars (500 milliards de francs), a annoncé, le janvier, contre 5,3 % le mois précé-dent, a annoncé, le 3 février, le département américain du travail. 3 février, le ministère des finances. Libellées en dollars, les exportations ont augmenté de 15,6 % et les importations de 28,5 %, portant le surplus de la balance commerciale du des demandeurs d'emploi, c'est le Japon à 94,79 milliards de dollars, chiffre impressionnam des nouveaux une diminution de 1,7 % par rapport postes qui a retenu l'attention : 440 000, soit nettement plus que la

Ces chiffres encourageants sont contrebalancés par les résultats de décembre. Durant le dernier mois de 1988, l'excédent commercia s'est inscrit, en données corrigée des variations saisonnières, à 8,46 milliards de dollars contre 8.16 milliards an novembre.

Les exportations ont augmenté de près de 2 milliards de dollars et les importations de 1,7 milliard.

### Chômage au plus bas depuis six ans

En données corrigées des variations saisonnières, le taux de chô-mage s'est inscrit à 2,3 % en décembre au Japon, son niveau le plus bas depuis sout 1982, indiquent les autorités nipponnes.

En moyenne, le nombre des sansemploi a atteint 2.5 % de la population active en 1988, contre 2,8 % depuis 1983.

## Union soviétique

### Directives contre l'inflation

Le gouvernement soviétique a adopté un ensemble de directives.

rendues publiques vendredi 3 février par l'agence Tass, afin de tenter d'enrayer la hausse des prix qui s'est accélérée avec la plus grande autonomie de gestion accordée aux entreprises. Les autorités locales se voient enjoindre de mettre fin aux augmentations ne correspondant pas à une meilleure qualité. Les relèvements de prix ne pourront excéder 15 % sur un ou deux ans pour toute une série de biens, de telles majora-tions étant exclues lorsqu'il s'agit de produits destinés aux enfants et aux personnes ágées. Des directives jugées bien vagues par les experts occidentaux s'il s'agit de freiner vraiment une inflation qu'ils évaluent entre 6 % et 8 %.

### Allemagne fédérale Hausse de la production industrielle...

La production industrielle ouestallemande a progressé de 0,5 % en décembre en données corrigées des variations saisonnières, a annoncé le ministère de l'économie. Compte tenu d'une révision en hausse des premières estimations de novembre, l'indice a progressé, en rythme annuel, de 4 % au cours des deux derniers mois de 1988. Cette évaluation sur deux mois fait apparaître une forte croissance de la production de biens de base et de produits demi-finis de 8 %.

### ... et du chômage saisonnier

Pour des raisons saisonnières, le nombre de chômeurs officiellement enregistrés en Allemagne fédérale a augmenté de 6,5 % en janvier par rapport au mois précédent, pour atteindre 2,33 millions de personnes (COFFICE fédéral du 2007) de annonce l'Office fédéral du travail de Nuremberg. En données brutes, le taux de chômage s'établit à 8,1 %, contre 7,6 % en décembre, mais 8,8 % en janvier 1988. Selon le président de l'Office, M. Heinrich Franke, la forte croissance en 1988, due en partie à des conditions climatiques très tavorables à la construction, a, au total, permis de réduire de 7,3 % le nombre des châmeurs entre janvier 1988 et janvier 1989.



### **BOURSE DE PARIS**

USQU'A vendredi, rien ne semblait pouvoir ternir l'éclat des lampions de la fête allumés depuis maintenant sept semaines. Mais le feu d'artifice espéré par beaucoup lors de la dernière séance n'a pas été tiré : l'indice CAC n'a pas battu son niveau historique de 460,4 atteint le 26 mars 1987. Le frôlant de moins de 0,7%, il a clôuré la 3 février à 4571. clôturé le 3 février à 457.1. « Y a du record dans l'air » cioture le 3 terrier a 45/11. « 1 a du record dans l'an-entendait-on derrière les colonnes du palais Brongniart au terme de cinq journées qui ont impressionné par leur bonne tenne. Même si en définitive la progression n'a été que de 0,35% (contre 3% la semaine précédente), le volume d'activité a été la plupart du temps soutenu, attegnant jeudi les 3,3 milliards de francs sur le marché à règlement

Une performance plutôt encourageante dans une phase dite de consolidation qui doit permettre au marché de reprendre son souffle après la vigoureuse reprise de plus de 13% amorcée depuis la mi-décembre.

Durant une grande partie de la semaine, peu de phéno-Durant une grande partie de la sentante, ped de phedo-mènes extérieurs ont pesé sur la tendance, que ce soit la perspective de la réunion du groupe des Sept à Washington ou les risques de teusion à la bausse des taux d'intérêt. Seule, vendredi, la publication des statistiques américaines du chômage et des commandes industrielles a jeté momen-tanément un froid. Au travers de ces données, on entrevoit une possible résurgence de l'inflation et donc la mise en œuvre d'une politique de resserrement du crédit.

Sur le plan intérieur, la situation sociale, avec les grèves de lundi après-midi et de mercredi toute la journée, n'a pas trop affecté le moral des investisseurs. Elle les a incités toutefois à plus de prudence. Quant aux « affaires », elles ont été suivies avec plus d'intérêt que de crainte. Ainsi, l'action Pechiney a poursuivi son redresse-ment spectaculaire alors que la COB se préparait à rendre publique, mardi, son enquête sur le rachat d'American Can. Les propos véhéments des dirigeants du producteur m mettant leur société en dehors de « toute magouille » ont porté leurs fruits. Quant à l'action Société générale, elle s'est un peu dépréciée jeudi après l'annouce du lancement d'une recherche, par les « gendarmes » de la tour Mirabeau, d'éventuels initiés. Mais le recul du titre restait modéré, en raison peut-être de la fermeté du marché observée en permanence.

l'activité des investisseurs étrangers, et l'indicateur instantané, après avoir perde jusqu'à 0,7 %, revenait à 0.58 %. Même scénario le lendemain (- 0,64 %) avec, pour consigne générale, « Wait and see ». Paradoxalement, la journée de mercredi, où un mot d'ordre de grève bloquait les sectories de l'internité par all'internité par l'internité par l cotations à la crice, mais pas celles effectuées par l'inter-médiaire des terminaux d'ordinateurs, fut le theatre d'une

# Ho! hisse!

légère reprise. Bénéficiant de la fermeté de Wall Street et malgré certaines perturbations dues aux arrêts de travail, la séance se soldait sur un gain de 0,36 %.

Jeudi restera la meilleure journée (+ 1,05%) avec un niveau record d'activité. Sur le MONEP (marché des options négociables sur actions de Paris), 34866 lots ont options negocianies sur actions de r'aris), 34800 lots out été échangés, ce qui représente la meilleure performance depuis le 7 juin 1988 avec 26611 lots. Poursuivant sur son étan et stimulée par la possibilité de rejoindre son plus haut niveau historique, la Bourse s'appréciait de 0,8% vendredi en début d'après-midi. La publication des données économiques américaines cassait le mouvement, mais après un passage à vide. l'indice tombant en dessous de 0,2%, un regain d'activité permettait de terminer la journée sur une hausse de 0.4%.

La semaine aura essentiellement été dominée par deux secteurs d'activité : l'automobile et la communication, sans parier de la performance saisissante d'Eurotunnel (voir

### Vedettes: l'automobile et la communication

Une réunion d'analystes financiers, mercredi, aura suffi à créer l'événement autour de Peugeot, entraîment des révisions à la hausse des prévisions de bénéfice. L'effet positif sera quasi immédiat sur l'action. Cette progression fondée des cours ne s'applique pas pour les deux antres vedettes. Valeo et Michelin. La première profitera de rumeurs et l'autre de fausses statistiques... Des bruits persistants évoquaient un désengagement de CERUS, de l'équipementier automobile, entrainant une flambée de l'action jeudi. «Il ne rentre aucunement dans nos inten-Valeo dont nous restous, conformément à ce qui a été déclaré en 1986, l'opérateur industriel», affirmait vendredi matin un des représentants de CERUS pour mettre un terme aux spéculations.

Plus surprenante, l'effervescence observée autour de Michelin. Elle serait due à une erreur. Vendredi, un communiqué laconique du service des statistiques de la Société des Bourses françaises (SFB) indiquait que le volume des échanges de titres de la firme de Clermont-Ferrand avait été goullé de cinq millions d'actions pour chacune des journées du 30 et du 31 janvier... Or c'est justement sur

3-2-89

2 860

513 427

828

3 945 138,90

945

1 803

Cours 27-1-89

Cours 3-2-89

80 600 80 400 461

ap. (F)

1 356 382 200

729 060 473

686 800 10 501 928 90

442 548 364 329 041 876

259 112 625 257 674 288 248 129 429

MARCHÉ LIBRE DE L'OR

733 230,50 + 6-40 49

Diff.

+ 45 + 16 + 8,99

+102

Matériel électrique

services publics

Alsthorn ......CGE .....

Crouzet CSEE (ex-Signaux) Générale des Eaux

Legrand (1) ..... Leroy-Somer

Thomson-CSF .... (1) Comon de 19 F.

Or fin (kilo en barre) .
— (kilo en lingot) .
Pêce française (20 fr.)

uisee (20 fr.) etine (20 fr.)

5 dollars

Pengeot SA Gr. de la Cité .....

afurg. Coppée ....

Alistham .... Rhône P. cert.

• Ces plèces d'or ne sont paties

VALEURS LE PLUS ACTIVEMENT

TRAITÉES AU RM (\*)

8 463 510

753 241 803 887

PM Labinal

somer ...... zist des Eaux .

### Semaine du 30 ianvier au 3 février

cette augmentation anormale des transactions en début de semaine que de nombreux investisseurs s'étaient portés acquéreurs de Bibendum, espérant une information impor-

La communication était également à l'honneur, dopée par l'accord signé par l'allemand Bertelsmann et Canal Plus pour la création d'une chaîne privée cryptée en RFA. La firme de M. Rousselet entrahait dans son sillage Havas et Eurocom

Pour une fois, les OPA n'out pas tenu le haut du pavé. Toutefois, la forte progression des cours d'Olipar a fait surgir les hypothèses les plus diverses. Cette firme, plus connue sous son ancienne appellation Olida Caby, envisagerait-elle de céder une partie de son pare immobi-lier lui permettant d'engranger de notables plus-values, ou fernit-elle l'objet d'un raid boursier? Cette dernière ques-tion, le président des Grands Moulius de Paris, M. Jean-Louis Vilgrain, se la pose vraiment, mais pour sa société. L'évolution brutale des cours de sa firme, cotée sur le marché au comptant, l'a poussé à rencontrer, vendredi après-midi, des responsables de la COB. Le titre ferait l'objet d'un ramassage en Bourse depuis plusieurs semaines par une « main non identifiée ».

A l'image de l'évolution de la semaine, le conflit social semble s'être détendu. Jeudi, une réunion a permis de débloquer un peu les différends portant sur la révision des salaires du personnel de la Bourse et les suppressions d'emplois. L'organisation patronale a donné une réponse favorable sur la responsabilité financière de la Société des Bourses françaises dans le financement des indemnités de licenciement. Les syndicats out accueilli avec satisfaction cette proposition, et les discussions derraient reprendre jeudi 9 février. D'ici là, une assemblée générale du personnel sera réquie.

Même si les discussions se débloquent, les séquelles des grères successives sont importantes. Suivies par environ 20 % des six mille salariés travaillant en Bourse, ces grèves rendent encore difficile l'obtention de données statistiques indispensables aux opérateurs, comme le détail des échanges sur les valeurs cotées, ou encore la position de place... Les erreurs risquent d'être nombreuses, entrainant me nouvelle augmentation des suspens, ces fameuses tran-sactions effectuées et dont on ne connaît ni l'acquéreur ni le vendeur, fante de traces. Déjà, depuis plusieurs mois, les sociétés de Bourse et les banques déploient d'importants efforts pour rédaire leurs suspens révélés par le krach. A peine sur le point d'aboutir, il leur faut se plonger dans un ouveau casse-tête chinois... et onéreux.

DOMINIQUE GALLOIS.

| Filatures, texti                                                                                                     | les, m                                                                             | ngasins                                                                               | Bätiment, trav                                                                                                        | aux pu                                                                              | blics                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      | 3-2-89                                                                             | Diff.                                                                                 |                                                                                                                       | 3-2-89                                                                              | Diff.                                                                               |
| Agache (Fir.) BHV DFAO Damari-Serviposte DMC Faleries Lafayette La Redoute Nouvelles Galeries Printemps Roudier SCOA | 1 600<br>540<br>2 025<br>3 235<br>539<br>1 315<br>3 410<br>608<br>627<br>280<br>64 | - 51<br>- 26<br>- 97<br>- 85<br>+ 10<br>- 25<br>- 35<br>- 17<br>- 20<br>+ 6<br>- 2,80 | Auxil. d'entr. Bouygues Cimens Français Dunnez GTM J. Lefebyre Lafarge Maisons Phésix Poliet et Chausson SCREG SGE-SB | 955<br>632<br>1 350<br>887<br>1 221<br>1 285<br>1 588<br>89<br>650<br>735<br>213,30 | - 11<br>- 5<br>+ 50<br>- 22<br>+ 63<br>+ 2<br>+ 58<br>+ 1<br>- 10<br>+ 5<br>+ 19,20 |

## MATIF

Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 3 février 1989

| corms        | ÉCHÉANCES |         |          |         |  |  |
|--------------|-----------|---------|----------|---------|--|--|
| COURS        | Mars 89   | Juin 89 | Sept. 89 | Déc. 89 |  |  |
| Premier      | -         | _       | -        |         |  |  |
| + haut       | 107,16    | 106,68  | 106,80   | 186,38  |  |  |
| + bas        | 106,88    | 196,42  | 106,72   | 106,38  |  |  |
| Dernier      | 107,08    | 106,56  | 106,74   | 106,38  |  |  |
| Compensation | 107,08    | 106,58  | 106,74   | 106,38  |  |  |

### Comparaisons internationales mensuelles des principales places boursières

| Pays           | 1988 E | 1989 E | Renderment<br>1988 | ladice<br>an 24/1    | depais le 27/12 |
|----------------|--------|--------|--------------------|----------------------|-----------------|
|                |        |        | %                  |                      | 5               |
| FRANCE         | 15,6   | 14     | 2,7                | 440<br>(CAC)         | + 6.6           |
| ETATS-UNIS     | 12,5   | 11,8   | 3,5                | 2 256<br>(Dow Jones) | +4,3            |
| JAPON          | 71     | 67     | 9,5                | 31 512<br>(Nikkel)   | +49             |
| CLANDE-BETACKE | 11,6   | 16,5   | \$1                | 1 581<br>(FT-SE)     | +3,3            |
| EFA            | 16     | 14.7   | 2,7                | 557<br>(FAZ)         | +8,6            |
| PAYS-BAS       | 11,3   | 16,2   | 6,5                | 384<br>(ANP-CBS)     | +61             |
| SUISSE         | 14,7   | 13,3   | 1,4                | 627<br>(Swiss Bank)  | +49             |
| TALE           | 11,3   | 8,6    | 3,2                | (Carait)             | +2,2            |
| EPAGE          | 14,7   | 11,9   | 3,6                | 278<br>(Madrid SE)   | +1,6            |
| EUROPE         | 14,2   | 13,1   | 3,3                |                      | 6,1             |

Les cours des actions correspondent à la date de la dernière liquidation de la - P/E : cours de l'action au 22/11/88 sur bénéfice par action 1988 et 1989 estimé.

ent 1988 E : rendement moyen sur le dividende 1988. Europe : moyenne des différentes places européennes.

Sources: Euro Equities fournit les dannées historiques et les prévisions sur l'Europe. Detroyat Associés fournit les données historiques et les prévisions sta la

| France, les Eta | ts-Unis et le | Јарон.        |             |             |           |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
|                 | 30 janv.      | 31 janv.      | l≈ fév.     | 2 fév.      | 3 fév.    |
| INDICE          | S QUOTII      | DIENS (INS    | EE base 10  | 0, 31 déces | bre 1987) |
| Françaises.     | 107,8         | 107           | 107,2       | 108,6       | 1 -       |
| Etrangères.     | nc            | 108,2         | grève       | 109         | 1 -       |
| 1               | SOCIÉTÉ       | DES BOU       | RSES FR     | ANÇAISES    | 5         |
| Tendance .]     | 106,9         |               | 107,6       |             | 108,1     |
|                 | (ba           | ase 100, 31 d | décembre 19 | 281)        |           |
| Indice gén. l   | 453           | 448,7         | 449         | 451,7       | 457,1     |
|                 |               | se 1000, 31   |             |             |           |
| indice CAC 40.  | 1 677,32      | 1 654,99      | 1 657,69    | 1 683,26    | 1 693,25  |
|                 | OMF           | (base 100, 3  | 31 décembr  | e 1981)     |           |
| Indice OMF 50.  |               | 460,50        |             |             | 473,82    |

### BOURSES ÉTRANGÈRES

### **NEW-YORK**

Pause

La tendance a évolué en dents de scie dans un marché demeuré ferme et actif. L'indice Dow Jones a fluctué étroite-ment à la hausse et à la baisse pour ter-miner la semaine sur un gain de 8.39 points par rapport an vendredi 27 janvier. Selon les analystes, la résis-27 janvier. Selon les analystes à resis-tance du marché a été en grande partie aidée par les abondantes liquidités dont disposent les investisseurs institutionnels qui profitent de toute correction pour regarnir leurs portefeuilles. La fermeté du dollar continue par ailleurs à autien du dollar continue par antenna a entre les investisseurs étrangers vers Wall Street. Après quelques tassements lundi, le marché est reparti de l'avant mardi, les investisseurs ignorant une nouvelle mise en garde du président de la Réserve fédérale sur les risques d'une relance de l'inflation. Les prises de bénéfices ont ensuite freiné la progres-sion de l'indice jusqu'à la fin de la semaine dans l'attente de la publication des chiffres du chômage. Vendredi, après avoir fluctué dans une fourchette de 7 points de hansse et 10 points de baisse, l'indice Dow Jones clôturait sur

|                                           | Conts<br>27 janv.      | Cours<br>3 fev.            |
|-------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| Alcog                                     | 63 1/2<br>31 1/2       | 63 1/2<br>32               |
| Boeing<br>Chase Man. Bank                 | 63 1/8<br>31 3/8       | 63 5/8                     |
| Dy Pont de Nemours<br>Eastman Kodak       | 100 1/2<br>48 5/8      | 101 1/8                    |
| Exorati                                   | 46<br>52 1/2           | 45 7/8<br>54 5/8           |
| General Electric                          | 477/8<br>913/8<br>49   | 47 3/4<br>89 1/4<br>50 5/8 |
| Goodyear<br>IBM                           | 127<br>54 7/8          | 127 1/2<br>54 3/8          |
| Mobil Oil                                 | 48 3/8<br>57 1/4       | 47 3/8<br>58               |
| Schlamberger                              | 35 1/2<br>54 1/2       | 36 3/4<br>49 5/8           |
| IAL Corp. (cz-Allegis) .<br>Union Carbide | 117 1/2<br>27 7/8      | 123 5/8                    |
| Vestinghouse                              | 32<br>55 5/8<br>62 3/4 | 31 3/4<br>56 7/8<br>65 3/8 |

支付衛門 出北京衛衛

### LONDRES

An-dessus du « lundi noir »

La Bourse a poursuivi sur sa lancée cette semaine, tant et si bien que, ven-dredi, l'indice Footsie à la clôture atteignait les 2 069,9 points dépassant de 17,6 points le niveau arteint au soir du terrible lundi 19 octobre 1987. Ce jour-B. le krach faisait chuter le baromètre londonien de 249,6 points. Il tombait ainsi de 2 301, 9 à 2 052,3... Le mouvement de hausse depuis le début de fait de la City la place la plus perfor-mante actuellement. Le marché aura été dominé cette semaine par le feu veri du gouvernement à l'OPA record de 2,9 milliards de livres (31 milliards de francs) de Minorco sur Consolidated Gold Fields.

Indices « FT » du 3 février : 100 valeurs, 2 069,9 (comre 2 005,9); 30 valeurs 1 689 (comre 1 641,1); fonds d'Etat, 88,92 (contre 88,78); mines d'or, 166,9 (contre 173,9).

|                                             | Cours<br>27 janv.            | 3 fév.                  |
|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Beecham<br>Bowater                          | 533<br>453                   | 566<br>461              |
| BP<br>Charter                               | 272 1/2<br>477               | 276<br>495              |
| Courtenids<br>De Beers (*)<br>Free Gold (*) | 302 1/2<br>12 1/8<br>7 11/16 | 318<br>11 7/8<br>7 8/16 |
| Glaxo                                       | 11 47/64<br>16 5/32          | 12 35/64<br>16 5/32     |
| ICI<br>Reuters<br>Shell                     | 11 3/8                       | 11 63/64<br>619<br>377  |
| Unilever<br>Vickers                         | 366 1/2<br>536<br>178        | 538<br>186 1/2          |
| (*) Endole                                  | 48                           | 40 1/8                  |

# FRANCFORT

La tendance s'est assombrie cette semaine suite à une série de facteurs négatifs dont principalement les incerti-tudes concernant l'évolution monétaire. Indice de la Commerzbank du 3 février : 1 670.7 (contre l 686.4).

Assombrissement

|              | Cours<br>27 janv. | Cours<br>3 fév.  |
|--------------|-------------------|------------------|
| AEGBASF      | 198,20<br>291,90  | 195<br>288       |
| Bayer        | 307,20<br>252,80  | 302,70<br>245.50 |
| Deutschebank | 537               | 527,50           |
| Serstadt     | 445               | 302,50<br>440,50 |
| damesman     | 215,50<br>538,40  | 214,50<br>524,50 |
| Volktwagen   | 323,50            | 321              |

### TOKYO Nouveaux records

La semaine s'est achevée sur un non-veau record, vendredi, an Kabato-Cho et l'activité a encore augmenté avec plus de 1,5 milliard de titres échangés. Dans le cadre des mestures prises par le gou-vernement japonais pour réduire le temps de travail, il a été décidé que tous les ministères les hanceaux miblies et la

Indices da 3 février : Nikkel, 31685,78 (contre 31679,07) ; Général, 2478,12 (contre 2465,62).

| fév. |
|------|
| 726  |
| 440  |
| 510  |
| 590  |
| 100  |
| 480  |
| 170  |
| 069  |
| 579  |
|      |

### Banques, assurances sociétés d'investissement

|                  | 3-2-89 | Diff.        |
|------------------|--------|--------------|
| Bail Équipement  | 314    | + 4          |
| Bancaire (Cie)   | 551    | - 15         |
| Cetelem          | 655    | + 12         |
| FF               | 932    | + 70         |
| FI               | 502    | + 12         |
| hargeurs SA      | 1 312  | - 13         |
| urafrance        | 1 750  | - 10         |
| lenin (La)       | 611    | - 4          |
| mm. PL-Monceau   | 359    | + 4          |
| ocalrance        | 465    | + 5          |
| ocindus          | 820    | - 55         |
| Aidi             | 1 660  | 46           |
| Midland Bank     | 224.58 | + 16.50      |
| OFP              | 1 460  | - 10         |
| aris. de réese   | 442    | + 5,50       |
| retabail         | 1 040  | - 31         |
| Schneider        | 691    | + 4          |
| Société générale | 483    | - 44<br>+ 16 |
| Suez (Cie Fin.)  | 338    | + 16         |
| JCB              | 195    | + 5          |

# outre-mer

|             | 3-2-89                                          | Diff.                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Géophysique | 585<br>363<br>209,20<br>141,80<br>58,40<br>2,64 | - 35<br>+ 34<br>+ 12,20<br>+ 16,80<br>+ 4,55<br>- 0,03 |

## Produits chimiques

|               | 3-2-89 | Diff.  |  |  |  |
|---------------|--------|--------|--|--|--|
| Inst. Mérieux | 7 260  | + 250  |  |  |  |
| Labo. Bell    | 1 690  | + 39   |  |  |  |
| Roussel Uc    | 1715   | + 135  |  |  |  |
| BASF          | 991    | + 8    |  |  |  |
| Bayer         | 1 047  | + 19   |  |  |  |
| Hoechst       |        | - 18   |  |  |  |
| Imp. Chemic   | 133,50 | + 8,60 |  |  |  |
| Norsk Hydro   | 133,30 | _ 2    |  |  |  |
|               |        |        |  |  |  |

### Métallurgie construction mécanique

|                   | 3-2-89 | Diff.                  |
|-------------------|--------|------------------------|
| Alspi             | 358.90 | - 5.10                 |
| Avions Dassault-B | 720    | + 73                   |
| De Dietrich       | 1 685  | - 0.15                 |
| FACOM             | 1 320  | - 0,15<br>- 68<br>+ 23 |
| Fives LI          | 288    | + 23                   |
| Marine Wendel     | 430    | - 12                   |
| Penhoët           |        | - 5,40                 |
| Prugeot SA        | 1 575  | + 138                  |
| Sagem             | 1 580  | - 50                   |
| Saulnes-Châtillon | 306    | - 6                    |
| Strafor           | 979    | - 10                   |
| Vales             | 669    | + 27                   |
| Valloures         | 353    | - 11                   |

## Mines d'or, diamants

| Anglo-American | 3-2-89 | Diff.   |  |  |  |
|----------------|--------|---------|--|--|--|
|                | 113.60 | - 0.85  |  |  |  |
| Amgold         | 424.50 | - 17.50 |  |  |  |
| Buf. Gold M    | 87     | - 3.10  |  |  |  |
| De Beers       | 74.70  | - 2.38  |  |  |  |
| Drief, Cons    | 56,50  | - 2.30  |  |  |  |
| Gencor         | 112.50 | - 2.68  |  |  |  |
| Gold Field     | 157,50 | + 16,20 |  |  |  |
| Harmony        | 37.05  | - 2.70  |  |  |  |
| Randfootein    | 381.04 | - 18.96 |  |  |  |
| Saint-Helena   | 46,80  |         |  |  |  |
| Western Deen   | 173 40 | _ 4 90  |  |  |  |

(1) Coupon de 8,96 F.

## Pétroles

|               | 3-2-89 | Diff.   |
|---------------|--------|---------|
| Elf-Aquitaine | 423    | - 18.50 |
| Esso          | 349    | - 11.20 |
| Exten         | 292    | + 4.50  |
| Petrofina     | 2 250  | - 26    |
| B.P.France    | 89,90  |         |
| Primagaz      | 717    | + 2     |
| Raffinage     | 112.50 | + 3     |
| Royal Dutch   | 380    | + 3     |
| Sogerap       | 355    | - 10    |
| Total         | 413    | - 10    |

## L'Eurotunnel s'envole

Après avoir refait surface vers la fin de l'année demière, le cours de l'action Eurotunnel vient gressant de plus de 30 % en neuf séances, dont 10 % pour celle du vendredi 3 février, le tout avec un volume quotidien de transactions de l'ordre de 2 millions de titres. Emise à 35 F en novembre 1987, l'action Eurotunnel avait commencé par chuter à 22 F et ne retrouvait son cours nominal qu'à l'automne 1988, après une pointe fugitive en juillet de la même année, avant de s'engager sur une pente haussière qui le porta à 47 F début décembre, puis à 64 F le 20 janvier 1989, avant la poussée de ces derniers

Plusieurs rumeurs ont circulé. notamment celle selon laquelle les « Anglais achetaient ». C'est bien vrai, car ils commencent à croire à l'Eurotunnel après l'avoir « snobé » au départ. Mais, plus sûrement, les achats (3 % à 4 % du capital) ont trouvé un aliment dans le point sur l'avancement du forage, diffusé le 1ª février par la société Eurotunnel. Apparemment, les choses vont mieux qu'au mois de décembre lorsque les présidents des cinq entreprises de travaux publics qui forent le tunnel se défendaient d'être responsables du retard de

e cinq à six mais » accumulé dans l'avancement du chantier, ajoutant qu'ils « feraient tout pour rattraper leur retard ».

A l'heure actuelle, ce retard est précisément en passe d'être rattrapé, le tunnelier britannique qui fore le tunnel de service sous la mer ayant dépassé le cinquième kilomètre en direction de la France, et le tunnelier français étant entré dans des terrains moins difficiles : un sixième des trente-huit kilomètres du tunnel de service sous la mer se trouve déià percé.

Du coup, la société Eurotunnel qui, au demier trimestre 1988, infligeait des pénalités pour retard aux constructeurs, tient maintenant à les « féliciter », essurant que « les progrès les plus récents dans les cadences de forage nous rendent plus confiants dans le respect du calendrier de la première jonction franco-anglaise dans le tunnel de

service, à la fin de 1990. » Pour le moment, donc, l'hartenaires, et la capitalistion boursière d'Eurotunnel atteint 28 milliards de francs, déjà au dixieme rang français, en atten-

F. R.

(\*) Du 27 janvier au 2 février inclus. LES PLUS FORTES VARIATIONS DE COURS HERDOMADAIRES

| DE 0001                                                                                                                                                   | -                                                                                                               | -DOING-DA                                                                                                                                                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Valeurs                                                                                                                                                   | Hausse<br>%                                                                                                     | Valeers                                                                                                                                                                                       | Baisse<br>%                  |
| Eurotunnel Metaleurop Ar. Dessanit TIM Europ Leboa Cle Spie Betrignoller SEB Promodes Aksthorn metal Peugeot SA LVMH-M. Vaiz Ross-Uclaf Ord Midl, Bank SA | + 15,1<br>+ 12,5<br>+ 12,2<br>+ 11,1<br>+ 10,6<br>+ 10,5<br>+ 10,3<br>+ 9,9<br>+ 9,9<br>+ 9,9<br>+ 8,3<br>+ 7,9 | Hervillier D.H.F. Et. purt. Elysée lavest Metrol. lister St. Hoooré Mat. Locamie Siscoits Posh. GEP-Gr. Pasq. Fahr. de sacre Goerbet SA Int. Métail Serv. Edit. Belfond Présence Assur. SECAP | 25525333332 <del>22</del> 22 |

# Crédits, changes, grands marchés

# BOURSES ETRANGERES

America Tours

Aires - In ...

49 B.T. ..

Before Lian II-

\$ 324 C. W. Lie

DROGER AND LOST SPECIAL

gar fra

4

Com ferr tart bie e mich

. . . . . . . . . . . . . . . . .

La Control Distance

# MARCHÉ INTERNATIONAL DES CAPITAUX

# Coup d'arrêt aux emprunts espagnols à l'étranger

Les promesses de la semaine précédente ont été tenues dans le compartiment des euro-émissions en dollars où une activité primaire intense a fait apparaître deux grandes catégories d'émissions. Celles d'une durée ferme, connue d'avance, dont le placement s'effectue sur une base très large, et celles dont les emprunteurs se sont ménagé une possibilité de sortie et qui ne trouvent preneurs qu'auprès d'un réseau de prêteurs bien délimité au Japon.

Ces derniers sont apparemme prêts à n'accepter qu'une faible compensation pour la faculté laissée à l'emprunteur de rembourser ses titres par anticipation. Il leur suffit que le coupon nominal soit élevé, qu'il ait deux chiffres (en général 10 % tout rond). Pour que des investisseurs européens pren-nent de semblables obligations dans leurs portefeuilles, il faudrait leur proposer un rendement supérieur d'au moins 25 centimes. Mais on ne trouverait plus de débiteurs à ces conditions, ceux-ci se voyant alors privés de ces swaps alléchants qui ramènent le coût de leurs transactions bien au-

dessus du Libor. Parmi les opérations de type classique remboursabless in fine, le comportement de deux d'entre elles a été suivi à la loupe par tous les spécialistes. La première, de 300 millions de dollars, sortie handi sous la direction d'une euro-

banque japonaise, LCTB International, est pour le compte du Crédit foncier de France et elle bénéficie de la garantie de la République française. La seconde, de 250 millions de dollars, a été montée un jour plus tard par Nomura International, l'eurobanque de la plus importante maison de titres japonaise, pour le compte d'un organisme japonais du commerce extérieur, Japon Eximbank, dont les emprunts à l'étranger bénéficient de la garantie du gouvernement

sont de même durée (dix ans), que leur tanx de rendement facial est le même (9,50 %), elles se sont trouvées sur tous les plans en pleine concurrence. Elles out toutes deux été bien accneillies mais l'avantage est apparemment allé à l'emprunt japonais dont la marge qui sépare son rapport de celui que procurent les fonds d'Etat américains comparables s'est plus resserrée. Cette marge n'était plus mercredi soir que de 31 centimes contre 40 au moment du lancement de l'opération, alors que celle de l'emprunt français se situait encore à 35 contre 39 à sa sortie. La mesure de ces performances étant faite avec des scrupules d'apothicaire, il convient de préciser que les rendements sont calculés sur une base semestrielle.

Les deux opérations font l'objet de transactions de swap qui fournissent probablement aux débiteurs des fonds en dollars à taux variable. Si les niveaux obtenus sont aussi bas qu'on le prétend (on parle de 45 et 41 centimes audessous du Libor), il est vraisemblable que l'un on l'autre des emprunteurs ait bénéficié d'une subvention car le marché inimême ne permettait au début de la semaine dernière que des niveaux de l'ordre, an mieux, d'une trentaine de centimes audessous du Libor.

Le compartiment des obligations internationales en yens paraît atteint au premier chef par les mesures d'encadrement du crédit décidées à Madrid. La Banque d'Espagne vient en effet d'instaurer un système de réserve minimale obligeant tout emprunteur qui solliciterait un marché étranger à déposer jusqu'à 30 % des fonds recueillis, le dépôt n'étant pas rémunéré. En dissuadant de la sorte les débiteurs espa-

du Japon. Comme les deux opérations

### Une réserve minimale

nols de lever des capitaux à l'étranger, les autorités madri-lènes entendent parfaire un plan mis en œuvre à l'intérieur du pays et qui devrait, en retirant à l'économie quelque 400 milliards de pesetas de liquidités, favoriser une montée générale du niveau de l'intérêt. Cela devrait leur permettre de reprendre en main une situation qui risquait de leur échapper depuis les mouvements sociaux du 14 décembre dernier, la première grève générale qu'ait connue l'Espagne depuis 1974.

Nombreux étaient en effet les débiteurs espagnols qui s'apprêtaient à lancer à Tokyo des obligations en yens de type «samou-ral». En plus de la collecte de fonds, lears transactions prévues avaient souvent un autre objectif, publicitaire. Barcelone avait montré la voie en lançant des obligations «olympiques» en yens dont le produit est destiné au financement des Jeux de 1992. Plusieurs autres entités régionales s'apprêtaient à suivre son exemple. Si un emprunt est bien présenté et bien

organisé, il peut contribuer à la promotion d'une région et inciter des entreprises étrangères à y investir directement. Séville ou l'Andalousie auraient été des candidates de choix dans la perspective de la prochaine exposition universelle. Mais l'emprunt attendu ne se concrétisera pas prochainement. De même seront abandonnés les projets d'emprunts de plusieurs sociétés espagnoles du secteur de l'éner-

Privé ainsi d'une importante catégorie d'emprunteurs, le compartiment international du marché des capitaux japonais risque donc de s'assécher davantage. Les débiteurs y sont rares car les possibilités de swaps y demeurent peu engageantes. Cela n'empêche évidemment pas de grands emprunteurs mondiaux de faire figurer leur nom sur la liste officielle des candidats à une émission samoural. Electricité de France et la Banque française du commerce extérieur sont au nombre des établissements français qui ont pris cette précaution.

Parmi les autres développements d'une semaine particulièrement riche en événements, le plus digne d'attention est certainement le fait qu'une banque étrangère ait été chargée d'un emprunt d'Etat. C'est ce qui s'est passé jeudi en Suisse où la trésorerie de la Confédération a confié à Citicorp Investment Bank (Switzerland) le soin d'un emprunt de 80 millions de francs suisses dont les conditions sont les suivantes : durée de huit ans, taux d'intérêt de 4,625 % et prix d'émission du pair pour des commissions totales de 0,50%. Le coup est particulièrement habile de la part d'un pays dont on ne saurait plus mettre en doute le libéralisme ou l'ouverture en matière financière. Le contraste est impressionnant avec ce qui se passe dans certains pays de la Communauté, où l'on assiste plutôt à un repli frileux sur des positions acquises. Peut-on imaginer une banque espagnole diriger un emprunt d'Etat néerlandais ou une banque française diriger un emprunt allemand? Les banques suisses disposent maintenant d'un atout formidable dans leurs négociations avec les autorités politiques étrangères qui leur permettra de revendiquer une juste réciprocité. C'est en faisant valoir des arguments de ce genre qu'elles pourraient renforcer encore leurs positions à travers le

CHRISTOPHE VETTER.

**DEVISES ET OR** 

# Le dollar comme un ballon

C'est reparti! A la veille du weekend, un coup d'accelérateur a fait bondir les cours du dollar, qui dépassait 6,40 F à Paris, obligeant les banques centrales à intervenir vigoureusement, y compris la Banque de France, mais assez peu la Banque du Japon, semble-t-il.

Pendant presque toute la semaine, les opérateurs étaient restés « sages », attendant un hypothétique communiqué du groupe des sept pays les plus industrialisés du monde rénnis à Washington à la veille du week-end. Mais ils attendaient aussi la publication des chiffres du chômage américain pour le mois de janvier. Si ces chiffres laissaient apparaître une progression plus sensible que prévu du nombre des créations d'emplois, le dollar devait monter, tatant la barre des 1,90 DM.

Leurs pronostics se sont vérifiés. Vendredi en début d'après-midi heure européenne, on apprenait que si le taux global de chômage remontait de 5,3 % à 5,4 %, les créations d'emplois non agricoles passaient de 221 000 en décembre à 408 000 en janvier, contre 291 000 prévus.

Du coup le dollar s'envolait, frô-lant 1,89 DM et dépassant 6,40 F, avant que les interventions des ban-

1,8795 DM en fin de journée à New-York. En outre, on apprenait un peu plus tard que les commandes à l'industrie américaine avaient progressé de 4,1 % en décembre, défense comprise, et de 3,6 % pour le seul secteur civil, contre respectivement 0,5 % et 1,6 % en novembre. La hausse était portée à 6,4 % pour les biens durables en décembre, contre 0,2 % le mois précédent.

Pour les milieux financiers internationaux, ces nouvelles signifient que la Réserve fédérale des Etats-Unis ne pourra abaisser sa garde, c'est-à-dire qu'il ne lui sera guère possible de faire diminuer les taux outre-Atlantique. Commo aujourd'hui les opérateurs recher-chent d'abord la meilleure rémuné. ration pour leurs disponibilités, le dollar va rester attractif, d'autant qu'ils espèrent toujours que le président Bush parviendra à au compromis avec le Congrès sur la réduction du déficit budgétaire sans impôts nouveaux, la quadrature du cercle, estiment les pessimistes. Par ailleurs, on a noté de très gros ordres d'achats de dollars en provenance d'Asie et du Moyen-Orient.

Tout cela laisse prévoir une belle bataille de taux d'intérêt si le

ques centrales ne le ramènent à deutschemark continuait à faiblir, la Bundesbank ripostant par un relèvement supplémentaire de ses taux directeurs. Sans doute, à Washington, M. Pierre Bérégovoy, au lendemain du dîner qui réunissait les ministres des finances du groupe des Sept, a-t-il déclaré que, selon ledit groupe, les taux d'intérêt pourraient se stabiliser si les Etats membres parvenaient à maintenir les taux de change au niveau souhaité, objectif final. Mais comme les taux de change se déterminent en fonction des taux d'intérêt, on n'en sort plus, à moins de réduire l'écart entre ces taux d'intérêt, ce qui implique un nouveau renchérissement en Allemagne, à défaut d'une diminution aux Etats-Unis.

A Paris, le cours du deutschemark, après une brève incursion audessous de 3,40 F, se retrouvait légèrement au-dessus à 3,4020 F.

F. R.

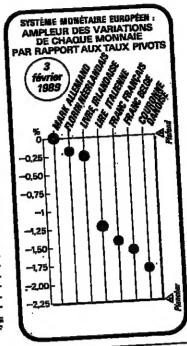

### COURS MOYENS DE CLOTURE DU 30 JANVIER AU 3 FÉVRIER : donne ceux de la semaine précédente.)

|                         | Unre                     | SEU.              | Franc     | Frenc    | D. mark     | Franc.<br>belge | Florie    | Line   |  |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|----------|-------------|-----------------|-----------|--------|--|
| PLACE                   | TMA                      | -                 | 15,6213   | 62.5391  | 53,1208     | 2,5361          | 47,8588   | 9,0728 |  |
|                         | 1,7428                   | -                 |           | 63,5727  | 54,9540     | 2,5840          | 41,2321   | 0,0740 |  |
| w-York                  | 1,7688                   | ~                 | 15,8932   | 480.34   | 346.05      | 16,2351         | 301,25    | 4,6624 |  |
|                         | 11,1514                  | 6,4915            |           |          | 349,10      | 16,2583         | 301,34    | 4,6538 |  |
| Ġ                       | 11,1242                  | 6,2920            | _         | 400      | 84,9402     | 4,0552          | 75,2470   | 1,1646 |  |
|                         | 2,7855                   | 1,5990            | 24,9161   |          | 85,676      | 4.0646          | 75,3352   | 1,1635 |  |
| ich                     | 2,7810                   | 1,5730            | 25,000    |          | 92,014      | 4,7142          | 88,5882   |        |  |
|                         | 3,2793                   | 1.8875            | 29,4614   |          |             | 4,7804          | 88,6915   | 1,3683 |  |
| enclort                 | 3.2708                   | 1,8580            | 29,4031   | 117,61   | 202 40      | 4,100           | 18,5552   | 2,871  |  |
|                         | 68,6870                  |                   | 6,1595    | 24,6591  | 209,45      |                 | 18,5344   |        |  |
| 40Eeur                  |                          |                   | 6.1597    | 24,6826  | 209,19      | 53892           |           | 1377   |  |
| STATE OF TAXABLE PARTY. | 68,4216                  |                   | 33,1950   | 137,90   | 112,88      |                 |           | 1,544  |  |
|                         | 3,7017                   |                   |           |          | 112,86      | 5,3953          |           | 1      |  |
| · Herberten             | 3,6916                   |                   | 214,48    | 858,66   | 729,34      | 34,8212         |           | +      |  |
|                         | 2391,76                  | 1373              | 214.88    | 859,50   | 738,81      | 34,9354         |           | 0.094  |  |
| <b>Sign</b>             | 2398,34                  | 1352              |           | 88,925   |             | 3,281           |           |        |  |
|                         | 225,41                   | 129,40            | 282,14    | 81,8181  |             | 3,325           | 6 61,637  | 0,895  |  |
| okyo                    | 227.54                   | 128,78            | 284,55    | 01,010   | 4374.       |                 |           | 4 9999 |  |
| A Pe                    | ris, 100 y<br>ii 27 janv | ens étaic<br>ier. | nt cotés, | e vendre | 11 3 févric | r, 4,9470       | ) r conuc |        |  |

# MARCHÉ MONÉTAIRE ET OBLIGATAIRE

# Dans la glu

Rien ne va plus sur le marché obligataire de Paris, où les dernières émissions se trouvent engluées dans une « colle » épaisse, en raison de la remontée des rendements. Selon les spécialistes, 5 milliards de francs de papier - seraient restés sur les bras des syndicats de placement, avec des décotes de 2 % et plus sur les ions de la semaine dernière. Ainsi, le milliard de francs de l'emprunt Finansder vaut 2,5 % de moins sur le « marché gris », le milliard et demi de la Compagnie ban-caire est décoté de 2,3 %, et celui du Crédit national, également un milliard et demi, n'est même pas coté, le rabais implicite atteignant 2,5 %.

La raison? Tout simplement les rendements très bas affichés à l'émission, face à une hausse des taux longs consacrée par l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT), jeadi 2 février : 8,74 % sur dix ans, contre 8,59 % il y a an mois, ce qui correspond en ce moment à près de 9 % pour les émissions de première catégorie citées précédemment. En regard, Finans-der offre 8,55 % de rendement récl, la Compagnie bancaire 8,57 % et le Crédit national... 8,47 %.

Notons que le Crédit national se moque bien de la « glu » ambiante, la Société générale et Indosuez, les chefs de file du syndicat de placement, se retrouvant avec le bébé sur les bras; comme disait, cynique-ment, un spécialiste : il faut bien que les commissions de garantie versées par l'emprunteur servent, de temps en temps, à quelque chose. Seul l'emprant de la BNP.

1,3 milliard de francs à 8,73 %, a échappé au marasme, pour la bonne raison qu'il a été placé dans le réseau de la banque. Quant à l'adjudication d'OAT, pour un peu plus de 10 milliards de francs, elle s'est plutôt correctement effectuée, grâce à une diminution des sommes appe-lées (la fourchette était de 9 à 11 milliards de francs), à un relèvement des rendements offerts, comme on l'a vu, et à une bonne demande des investisseurs : français pour la tranche à dix ans et étrangers sur la tranche à quinze ans.

De plus, les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT) ont fait leur devoir. Pour la semaine prochaine, on attendait un emprunt de la RATP et une « grosse » ém d'EDF, mais l'état du marché rend les émetteurs songeurs, d'autant que les investisseurs institutionnels

réclament, maintenant, un bon 9 % de rendement.

La morale de l'histoire est double. Le premier phénomène, la hausse des taux à court terme, engagée depuis deux bons mois, à l'imitation de la Banque sédérale d'Allemagne et, quasi simultanément, de la Banque de France, a fini par gagner les taux à long terme, mettant fin, en mène d'inversion noté précédemment (tanz courts dépassant les taux longs dans l'attente d'une hypothétique baisse des taux). On connaît l'adage : lorsque l'écart entre taux courts et longs s'amenuise on disparaît, la situation devient instable et . il faut que cela craque, les courts vers le bas et les longs vers le haut », pour rétablir l'écart normal qui, en Allemagne par exemple, est

### Avertissement allemand

encore de 1,5 point environ.

Jusqu'à présent, le marché espé-rait, un peu follement, que l'antici-pation d'une future diminution des ndements scrait suffisante pour maintenir les taux longs à niveau antérieur. Il tablait, plus follement cette fois-ci, sur une « déconnexion » entre une France « sage » et une Allemagne en pleine hausse, pour des raisons d'ordre interne. C'était se bercer d'illusions, surtout après les déclarations faites le 26 janvier, à Hambourg, par le pré-sident de la Banque fédérale d'Allemagne, Karl Otto Pochi : « Priorité à la lutte contre l'inflation, pour une politique plus restrictive des taux d'intérêt et un soutien du mark, même aux dépens de l'expan-

sion économique. > L'avertissement est suffisamment clair : la Bundesbank va continuer à « serrer la vis» pendant des mois et elle maintient au-dessus de 5 % le loyer de l'argent au jour le jour, en épongeant les liquidités s'il le faut. On voit mal, dans ces conditions, comment les taux à court terme pourraient baisser unilatéralement en France, où l'Institut d'émission s'aligne rigoureusement sur la Bundesbank, afin de maintenir la parité franc-deutschemark et éviter l' « inflation importée ».

Sur le MATIF, qui, il y a trois semaines, «révait» encore en portant à près de 109 le cours de l'échéance mars, les opérateurs ont sance des agrégats larges.

commencé à réaliser que leurs enticipations à la baisse des taux étaient bien audacieuses, du moins dans l'immédiat. Le cours de l'échéance mars, après avoir glissé un moment en dessous de 107, terminait la semaine légèrement au-dessus et, il faut le dire, «encaissait» très bien l'annonce de la poursuite d'une forte activité aux États-Unis, peu propice à une détente des taux d'intérêt. Tras los montes», la Banque d'Espagne manie, elle aussi, le tour

de vis. Pour freiner la surchauffe de l'économie, elle a porté de 12,40 % à 13.40% son tank d'intervention, après avoir haussé de 16,50% à 18% les réserves obligatoires des banques et caisses d'épargne et instauré un dépôt préalable de 30% pour les emprunts en devises, mesure de nature à freiner les entrées de capitaux étrangers et les importations. La croissance de l'économie espagnole dépasse 5% l'an, avec une inflation de 5,8 % en 1988, presque le double des prévisions initiales. Banques centrales de tous les pays, unissez-vous pour lutter contre l'inflation...

FRANÇOIS RENARD.

Masse monétaire

### Croissance moins vive que prévu en 1988

La Banque de France, qui avait fixé une fourchette de croissance de 4% à 6% pour la masse monétaire française, a finalement annoncé que l'agrégat M2 (billets, dépôts à vue et sur livret) avait augmenté l'an dernier de 3,8% seulement, contre 4% en 1987. De même, l'agrégat M3 (M2, plus les bons de caisse et les certificats de dépôt négociables) a progressé à un rythme plus lent que l'année précédente (6,8% contre 9,1%). Cependant, l'agrégat «crédit intérieur total», qui comptabilise l'ensemble des crédits aux entreprises et aux particuliers, a progressé au cours des onze premier mois de l'année de 11,6%, contre 10,7% en 1987. Pour l'année en cours, la four-

chette d'augmentation de M2 a été maintenue à 4-6%, et les autorités monétaires ont affirmé leur volonté de surveiller étroitement la crois-

# **MATIÈRES PREMIÈRES**

# Redistribution des quotas sur le marché du café

Le robusta a comu ces jours der-niers quelques séances de baisse, les cours perdant 31 livres le 1e février pour s'établir à 1 132 livres la tonne. Vendredi, le marché remontait cependant autour de 1 168 livres sur l'échéance de mars. Cette irrégularité des cours sanctionne l'échec des travaux de l'Organisation internationale du café visant à préparer les conditions d'un renouvellement de l'accord de stabilisation des prix, le mécanisme actuel expirant en septembre prochain. Après plusieurs jours de discussions, les négociateurs de l'OIC se sont séparés mercredi soir sur un différend concernant le futur accord.

Administré selou un système de quotas d'exportation (58 millions de sacs de 60 kilos actuellement), le marché du café donne lieu à des pratiques irrégulières : certains pays exportateurs écoulent du café

| PRODUITS               | COURS DU 3-92                 |
|------------------------|-------------------------------|
| Cuivre h. g. (Louista) | 1 744 (- 35)                  |
| Trois mois             | Livres/toons                  |
| Alembian (Lorder)      | 2 193 (- 107)                 |
| Trois mois             | Livres/tonne                  |
| Nickel (Loshes)        | 17 750 (- 250)                |
| Trois mois             | Dollars/tonne                 |
| Sucre (Peris)          | 1 775 (+ 45)                  |
| Mars                   | Pranca/tonne                  |
| Cuff (Louises)         | 1 168 (+ 43)                  |
| Mars                   | Livres/tonne                  |
| Cacae (New-York)       | 1 587 (+ 21)<br>Dollars/tonne |
| Bas (Chicago)          | 439 (- 10)                    |
| Marz                   | Cents/boisses                 |
| Mails (Chicago)        | 271 (=)                       |
| Mars                   | Cents/boisses                 |
| Soja (Chicago)         | 246,50 (=)                    |
| Mara                   | Dollars/L costs               |
| Main                   |                               |

Le chiffre entre parent

auprès des pays non-membres de l'accord international à des prix cassés », inférieurs de 40 % aux tarifs défendus par l'OIC. Ces ventes de café dit a touriste » affaiblissent l'action de l'OIC en pesant sur les cours mondianz. Pour en finir avec ce marché double, des représentants de pays consommateurs ont suggéré d'établir un quota d'exportation global, incluant les ventes aux pays non-membres. Une proposition que les représentants des producteurs ont jugé irrecevable, craignant qu'une telle mesure ne se traduise par un abaissement du prix garanti par l'Organisation du café.

Si elle n'a pris aucune décision sur l'avenir de l'accord, l'OIC a, en revenche, mis de l'ordre dans la distribution des quotas alloués aux pays membres. La Côte-d'Ivoire s'est ainsi vu amputer de, 100 000 sacs son quota annuel, au regard des 905 500 sacs prévus à l'origine pour la campagne 1988-1989. Motif de la sanction : en septembre 1988, an moment de la fixation des quotas, les stocks ivoiriens avaient été estimés à 3,2 millions de sacs. Un volume considérable qui donnait à Abidjan un argument de poids pour réclamer un contingent élevé.

Mais en début de semaine, le bureau exécutif de l'OIC a ramené à 1,24 million de sacs seulement l'estimation du stock ivoirien! En surévahuant ses réserves, la Côte-d'Ivoire s'est rendue un mauvais service. La décision de réduire son quota devrait prendre effet immédiatement. Pour des raisons comparables, le quota de l'Inde a été réduit de 5 000 sacs.

D'autres pays en revanche ont bénéficié d'une augmentation de leurs droits à exporter. Le Costa-Rica, Saint-Domingue, l'Equateur, le Salvador, le Mexique, l'Indonésie

et le Cameroun vont bénésicier d'une «rallonge» de 5 212 sacs chacun. Le Zaïre et l'Onganda pourront exporter 15 635 sacs supplémen-taires, et l'Ethiopie 20 847. Le Kenya (+ 10 423 sacs), la Colombie (+ 5 282 sacs) figurent aussi parmi la histe des bénéficiaires de cette redistribution.

Les statistiques de l'OIC font

apparaître que les exportateurs ont eu tendance, au premier trimestre de la campagne 1988-1989, à pratiquer le « sous-embarquement ». Leurs ventes ont en effet été inférieures de 31 % au quota de 16,27 millions de sacs fixé pour la période octobre-décembre, Files out porté sur 11,15 millions de sacs seulement. Le Kenya, le Salvador, le Brésil, l'Indonésie et les pays de l'organisation africaine et malgache du café sont à l'origine de ces méventes. Les 5,12 millions de sacs restant à écouler au titre du premier trimestre pourront être vendus an second trimestre pour s'ajouter au quota prévu de 14 millions de sacs. Mais un tel report risque d'entraîner une forte baisse des prix entre février et mars, compte tenu de l'offre potentielle de café dépassant le nivean de consommation artendu.

L'incertitude plane en outre sur le maintien à 58 millions de tonnes du quota global d'exportation. Si le prix site du café devait baisser en deçà de 120 cents par livre pendant une période de 15 jours, l'OIC déciderait automatiquement de réduire de 1 million de sacs le conting d'exportation. Un bras de fer est déjà engagé entre les torréfacteurs. hostiles à une telle réduction qui raffermirait les prix, et les produ qui voient là une chance de tirer du café un revenu meilleur...

ERIC FOTTORINO.

### ÉTRANGER

- 3 Afghanistan : le retrait des troupes soviétiques. La fin de la visite de M. Mitterrand en Inde. 4 Le voyage de M. Dumas en
- 5 Touristes ranconnes au camaval de Rio. Inculpation de journa

### POLITIQUE

- 6 Municipales : l'accord entre le PC et le PS reste 7 « Livres politiques », par
- André Laurens. Les « affaires » : M. Giscard d'Estaing estime qu'il faut changer de cap.

### Le smog à Paris. DATES

# 2 il y a dix ans, Khomeiny

SOCIÉTÉ

B Les manœuvres franco-

américaines en Corse.

chaînes de télévision et la

10 La mort de John Cassa-- Carmelo Bene et Luca Ronconi à Milan. 7 Communication :

### ÉCONOMIE

13 La fin du congrès de FO. - La réunion du groupe des Sept à Washington. - Le Venezuela change sa

### politique pétrolière. 14 Revue des valeurs. 15 Crédits, changes, grands

### SERVICES

| Abonnements      |  | • |  | • | 2  |
|------------------|--|---|--|---|----|
| Carnet           |  |   |  |   | 9  |
| Météorologie .   |  |   |  |   | 9  |
| Mots croisés .   |  |   |  |   | 9  |
| Radio-télévision |  |   |  |   |    |
| Spectacles       |  |   |  |   | 11 |

### TÊLÉMATIQUE

- Le Monde vous aide à remplir votre déclaration
- Calculez le montant de vos impôts sur minitel .....IMPOTS

3615 tapez LM

Après le passage

du cyclone Siringa

La Réunion est déclarée

zone sinistrée

Le ministre des DOM-TOM,

M. Louis Le Pensec, a annoncé, ven-dredi 3 février à Saint-Denis, que la

Réunion sera déclarée zone sinistrée

à la suite du passage du cyclone Siringa. Selon les premières estima-tions de la préfecture, le cyclone a

provoqué pour i milliard de francs de dégâts. Le ministre a annonce

une série de mesures pour aider les

personnes, les entreprises et les com-munes les plus touchées par le

Devant les élus, M. Le Pensec s'est déclaré prêt à « bousculer les

procédures administratives - pour

faire avancer auprès des ministères

cyclone à la Réunion. M. Le Pensec

souhaite notamment que la ioi du

13 juillet 1982 relative aux catastro-

phes naturelles, applicable en mêtro-

pole uniquement, soit étendue rapi-

dement à l'outre-mer. Sur place, la

situation redevient peu à peu nor-

SAINT-DENIS

de notre correspondant

# La COB sur tous les fronts

Parmi les trente-huit enquêtes qu'a lancées la COB depuis l'été domier, quatre dossiers ressortent particulièrement. Ils concerment : Beghin-Say à propos d'une moins-value de 860 millions de francs lors d'une cession de titres Montedison, la constitution d'un pacte secret d'actionnaires à la CGE, un éventuel délit d'initiés avant l'annonce des résultats de LVMH (Moët-Hennessy-Louis Vuirton) et une possible manipulation des cours de

Dans le cas de Béghin-Say, la date d'ouverture de l'enquête remonte au mois de juillet 1988. La COB s'intéresse aux conditions dans lesquelles le groupe sucrier que préside M. Jean-Marc Vernes a enregistré une moins-value de 860 millions de francs lors de la cession d'actions du groupe chimique italien Montedison. En décembre 1987, Béghin-Say (groupe Ferruzzi) revend la participation de 7 % qu'il détient dans Montedison à European Sugar, autre filiale du groupe Fernuzzi. L'investissement réalisé par la firme française pour acquérir ces actions Montedison s'était élevé à 1,910 milliard de francs, et cette participation a été cédée pour 1,05 milliard. Cette opération comprensit toutefois un échange de participations, European Sugar apportant à Béghin-Say les 12 % du capital qu'elle détenait dans le groupe agroalimentaire Saint-Louis ainsi que le versement d'une soulte.

Le second dossier a été ouvert à la même époque par la Commission des opérations de Bourse. Il porte sur les conditions de cession par l'État de ses parts tion et surtout sur l'existence d'un « pacte secret » entre certains mambras. Six d'entre eux (Société générale, UAP, Compa-gnie générale des saux, Société de banque suisse, Société générale de Belgique et Dumez) sont liés par un « pacte » destiné à protéger une partie du capital de ce groupe présidé par M. Pierra Suard et qui n'avait pas été doté d'un « noyau dur » au moment

enquête, qui est terminée, devrait conduire le groupe socialiste à demander la constitution d'une enquête parlementaire.

Plus récente, ayant été lancée le 16 ianvier 1989, une enquête vise le groupe de luxe LVMH et un éventuel délit d'initiés qui aurait été réalisé peu avant l'annonce d'une hausse des éfices de 50 %.

Le 5 janvier, le groupe LVMH annoncait, après la clôture de la Bourse, une forte progression de ses bénéfices 1988. Auparavant, durant la séance, des transactions extrêmement importantes (240 000 échanges) avaient eu lieu. Le lendemain, plus de 700 000 titres changeaient encore de mains. A l'issue de ces deux jours, le président de la Financière Agache, M. Bernard Amault, assurait avoir acquis à lui seul 800 000 actions.

Si l'enquête porte « essentiellement » sur les journées des 5 et 6 janvier, elle s'intéresse rieures et ne se limiterait pas ainsi aux seuls éventuels initiés. La commission pourrait au hasard de ses recherches vérifier si, durant la bataille boursière des premiers jours de janvier, M. Bernard Arnault n'aurait pas acquis un « bloc » de titres qui lui aurait permis de prendre le

Enfin, vendredi 3 février. la COB affirmait « regarder attenti-vement » le dossier Da Dietrich et les mouvements importants qui ont eu lieu sur le titre au mois d'octobre 1988. A cette époque, près de 30 % du capital de ce oroupe spécialisé dans l'équit ment ménager avaient changé de mains en quelques séances. Des rumeurs d'OPA avaient circulé, vite démenties par Bosh et Siemens, les acquéreurs les plus souvent cités. L'hypothèse d'une manipulation de cours était évoquée ensuite, qui aurait permis aux initiateurs d'engranger rapidement de belles plus-values.

DOMINIQUE GALLOIS.

### L'enquête sur les huissiers de Lyon

# Un commissaire de police entendu par le juge d'instruction

M. Jacques Hamy, doyen des juges d'instruction de Lyon, chargé de l'enquête sur les activités de trois buissiers, MM. Alain Carret, Hervé et Jean-François Petitjean, inculpés de vol. destruction d'indices et faux en écritures ubliques, et écroués le 28 janvier (le Monde du 31 janvier), a entendu, jeudi 2 février. M.Roland Prat, commissaire principal de police du premier arrondissement de Lyon. L'information a été donnée par M. Georges Bastelica, préfet, délégué pour la police.

de notre bureau régional

Tout en livrant cet épisode. attendu dans le cadre de l'information judiciaire, M. Bastelica s'est empressé de prendre la défense de son subordonné. « M. Prat a toute ma confiance. Il a agi conformé-ment à l'article 587 de l'ancien code civil aussi bien pour la saisie-gagerie effectuée le 10 juin 1986 que pour la saisie exécution réalisée le 21 août suivant. Dans ces deux cas, il attestait, par sa présence, de la régularité des actes civils auxquels les huissiers procédaient. Mais il n'était pas là pour perquisi-tionner. - M. Bastelica a affirmé qu'un seul commissaire - M. Prat en l'occurrence - avait signé les deux procès-verbaux correspondant à ces phases de la procédure, mais que, en revanche, le fonctionnaire e. un soul 1986. la « reprise » de l'appartement de la rue Pierre-Robin. C'est an cours de cette opération que de nombreux documents appartenant à la branche lyonnaise d'Action directe, une machine à écrire et un récepteur radio sophistiqué - ainsi que, selon des informations niées par les inculpés, des armes et une somme d'argent – auraient été emportés par les huissiers, aidés par un serru-rier M. Georges Beaudet, lui aussi

inculpé et écroué, pour être détruits

Apportant le démenti le plus formel à des informations publiées par différents organes de presse, le préfet de police a répété à plusieurs reprises qu'- aucun commissaire, aucun sonctionnaire, aucun témoin . n'avait été entendu. » jusqu'à ce jour et à cette heure » par l'Inspection générale de la police nationale (IGPN). Mais il n'a pas exclu l'hypothèse de recourir aux services de cette police des polices dans les prochains jours. Quels éléments nouveaux pourraient donc inciter brusquement - - peut-être demain - - ce haut fonctionnaire de la police à changer d'attitude? M. Bastelica a fourni lui-même la réponse en désignant un récepteur radio à balayage par scanner. Cet appareil, a-t-il expliqué avec embarras, a été « remis il y a plusieurs mois », et en tout état de cause à une date postérieure au « nettoyage » de l'appartement des terroristes, à des fonctionnaires de la

sûreté urbaine de Lyon. Par qui?
Par l'employeur du serrurrier
aujourd'hui inculpé! M. Bastelica a
justifié ce - prét - ou ce - don - fait par un tiers connu des policiers, en j'affirme que cet appareil n'est pas mèlè à l'affaire », a-i-il dit et redit.

expliquant, en substance, qu'il y avait des zones d'ombre dans le plan de modernisation de la police et que « certains engins très utiles, comme un scanner, exclus de l'enveloppe budgétaire = pouvaient ainsi rejoin-dre la dotation du service. Cet appareil, « très usagé » selon M. Baste-lica, a été accepté « en toute bonne foi par les policiers. « En l'état actuel de l'enquête, a insisté le préfet de police, l'origine frauduleuse, de cet appareil n'est pas, aujourd'hui, prouvée. S'il en était autrement (...) j'agirais alors en fonction... A la question :

Le récepteur radio en question peut-il provenir de l'appartement des terroristes? ... M. Bastelica a opposé le secret de l'instruction en conts. A ce stade de l'enquête. cours. . A ce stade de l'enquête,

BERNARD ÉLIE.

### male. Cependant, pour éviter tout risque d'épidémies, le préfet a inter-Après vingt-huit mois d'occupation à Villeurbanne

# La police a expulsé le piquet de grève de la société Gendron

de notra bureau régional

A la demande du préfet de police de Lyon, M. Georges Bastelica, les forces de l'ordre ont expulsé dans le -matin, les trois militants CGT qui tenzient encore leur tour de rôle dans l'occupation symbolique des locaux de l'entreprise de machinesoutils Gendron, de Villeurbanne (Rhône).

L'occupation se poursuivait sans discontinuer depuis le 30 septembre 1986, après que l'entreprise ent été placée en règlement judiciaire. Gendron comptait alors deux cent-vingt sept salariés. La société de construc-

L'écrivain Daniel Anselme

est mort

L'écrivain Daniel Anselme est

C'était un personnage mythologi-

que que l'on pouvait rencontrer naguère à Saint-Germain-des-Prés

ou à Montparnasse. Il frappait par

sa corpulence qui le faisait ressem-bler à Balzac.

Sa jeunesse avait coîncidé avec la

mort à Paris le vendredi 3 février.

tion de rectifieuses de pièces cylindriques destinées aux industries de l'automobile et de l'armement avait été renflouée par l'Etat en 1984, au titre du « plan machine-outil » ; elle a cessé ses paiements deux ans plus tard, faute du versement d'une tran-

les mois suivant le dépôt de bilan.

Le syndic-liquidateur, Me Ignace Gatt, résolut enfin de disperser les actifs de l'entreprise, afin de désintéresser les créanciers. Les terrains et locaux sont allés au promoteur Giorgi S.A., qui prévoit de créer, avec l'appui de la municipalité socialiste, un parc d'activités pour une quinzaine d'entreprises, offrant trois cents emplois.

outils sur le site, sans pouvoir réunir battu, y compris devant le tribunal de commerce de Lyon, un projet concurrent, déposé par la société RDC, dirigée par l'un des anciens responsables techniques de Gen-dron. Ce dernier s'est refusé in extremis à reprendre les seize salariés encore présents dans l'entre-

maire (PS) de la ville, M. Charles Hernu, ancien ministre de la défense, qui avait beaucoup agi, en 1984, pour réunir un actionnariat.

Depuis l'arrêt de l'activité de Gendron, M. Hernu a souvent été incriminé par le PCF villeurbannais d'avoir marchandé son soutien aux grévistes. L'expulsion de leur - dernier carré » ne semble cependant pas susceptible de compromettre l'accord PCF-PS conchi à Villeurmettre banne, quelques jours auparavant, en vue des élections municipales. La fédération du Rhêne du Parti communiste français a estimé malgré tout que « le gouvernement actuel de Rocard et son ministre du travail, un homme de droite, portent la responsabilité de cette atteinte aux droits de l'homme . Le secrétaire général de l'union départementale CGT du Rhône, M. Bernard Vivant, a considéré l'expulsion des grévistes comme « une provocation ».

ABCDEFG

Nul ne put établir quel gouvernement - celui de M. Fabius, ou celui de M. Chirac - a résolu de « fermer le robinet » des aides. Toujours est-il que ces aides n'ont jamais repris. Alors ministre du commerce extérieur, M. Michel Noir avait affirmé: « Gendron ne sera pas Manufrance -. Au moins deux proiets de reprise ont tourné court dans

Ces derniers mois, la CGT avait tenté de proposer une reprise d'acti-vités de maintenance de machinesun « tour de table ». Elle avait com-

C'est l'échec récent de la négocia tion menée sur ce point avec la CGT du Rhône qui a été suivi de l'intervention de la police. Une ordon-nance de référé avait été rendue dès le 11 septembre 1987, mettant en les lieux. Si elle ne pouvait donc être considérée comme inattendue, l'expulsion n'a vraisemblablement pu être décidée sans consultation du gouvernement et information au

GÉRARD BUÉTAS.

tous les points d'eau et les rivières de l'île. dit, vendredi, les baignades dans

### Trafic de drogue Un avocat et un animateur de radio écroués

Me Jean-Augustin Terrin, trente-Paris, et M. Bernard Schu, ouarante-deux aus, animateur à la station de radio Europe 2, ont été écroués vendredi 3 février par M= Catherine Courcol, juge d'instruction au tribunal de grande ins-tance de Paris, après avoir été inculpé d'infraction à la législation

sur les stupéfiants. Ancien secrétaire de la conférence du stage, inscrit au barreau de Paris depuis 1981, Mª Terrin, qui est président de l'association SOS bavures policières, est soupçonné d'avoir cédé à M. Schu 9 grammes d'héroine pour une valeur de 18 000 francs. Lors du débat contradictoire organisé avant toute mise en détention provisoire, Me Terrin était assisté par Me Germain-Latour et M. Schu par Me Maxime Delhomme.

. BIRMANIE : un avion s'écrase, vingt-neut morts. – Un Fokker F-27 des Burma Airways s'est écrasé, vendredi 3 février, immédiatement après avoir décollé de l'aéroport de Rangoun, faisant ringt-neuf morts, dont trois personnes qui se trouvaient au soi. Il s'agit du quatrième accident d'un Fokker des Burma Airways en vingt mois. Ces accidents ont fait cent vingt-deux morts. - (AFP, Reuter).

25 34 34

• ÉCHECS : les quarts de rele du championnat du monde. - Après huit parties réglementaires et deux de prolongation, Spragett at Youssoupov sont toujours à égalité. lls commencent, samedi 4 février, la série de « parties-suicide, » (le premier qui gagne est qualifié) avec une heure de temps par joueur, puis, si la partie est nulle, trente minutes, puis quarze, jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant. Dans les deux autres matches en cours, Karpov mène 2,5-0,5 contre Hjartason après trois parties, et Portisch, face à Timman, a non seulement annulé la partie ajournée où it était donné perdant mais a remporté la troisième partie menent 2 à 1.

\* TAL 2

The Man

P. Care

44.

\*

(Publicité) -CHAQUE MERCREDI DANS LE DATÉ JEUDI

### LA SELECTION IMMOBILIÈRE du *Monde*

C'est + de choix d'affaires en vente et en location

C'est une exclusivité du Monde: La Sélection des Institution

Le munéro du « Monde » daté 4 février 1989 a été tiré à 515 299 exemplaires

# SKI ALPIN: les championnats du monde

# Schmidt dans les schuss

Le Luxembourgeois Marc Girardelli a remporté, vendredi 3 février, à Vail (Colorado), la médaille d'or du combiné, première épreuve des championnats du monde de ski alpin. En se classant deuxième de la descente, derrière l'Italien Michael Mair, il a acquis assez de points pour triompher d'une épreuve comportant des

VAIL (Etats-Unis) de notre envoyé spécial

Les flocons se sont mis à tomber sur les montagnes Rocheuses. La vague de froid qui paralyse une grande partie des États-Unis semble contourner les sommets, mais la neige, elle, est bien présente. D'abord légers, les cristaux se sont fait épais au fil des heures. Face à ce mur blanc, de plus en plus compact, les organisateurs ont décidé, vendredi matin, de reporter la descente

« Je déteste ces minutes qui n'en finissent pas . laisse échapper Didier Schmidt, le seul Français présent sur l'aire de départ.

### Larmes de froid

Il ne possède pas encore la tranquille assurance des grands. Petit nouveau dans l'équipe de France. l'enfant de Colmar n'est pas un des cendeur. « C'est pourtant en prati-quant cette discipline que j'ai pu me glisser parmi les espoirs, il y a trois ans, reconnaît l'Alsacien, mais depuis je me suis spécialisé en sla-lom. - Premier d'une Coupe d'Europe, onzième de l'épreuve de Coupe du monde de Madonna-di-Campiglio en décembre dernier, Didier Schmidt possède la technique pour souetter les piquets. La preuve il l'a fournie, lundi 30 jan-vier, en se classant dixième des deux épreuves de sialom comptant pour le

Mais là, sur cette zone de départ,

de mercredi, termine quatrième. Markus Wasmeier, l'angoisse le

Alors que Paul Accola s'élance, Didier se prépare. Il serre la fixation de ses chaussures et... casse son cro-chet droit. Agitation, intervention d'un technicien qui bricole une réparation, alors que les entraîneurs s'énervent. Finalement le jeune garcon peut occuper à temps sa place dans la cabine de départ.

lunettes sur son casque. Nouveau drame. Un bruit sec, et alors que le jeune garçon commence à glisser sur la piste la moitié du verre de son casque tombe à terre. « La vitesse m'a mis à pleurer », explique l'infortuné concurrent. Malgré sa visibilité réduite, il réussit quand même à

lien Michael Mair ou l'Allemand dévaler la piste mais doit se conten

A ce moment il doit fixer ses rapidement aveuglé et je me suis

ter du vingt-troisième temps.

courses de technique (slalom) et de vitesse.

Médaille d'argent, le Suisse Paul Accola,

auteur d'une descente acrobatique toujours à la

limite de la chute, améliore sa performance des

derniers Jeux olympiques. Son camarade Pirmin

Zurbriggen, encore mal rétabli de son envolée

Grâce aux points acquis en sialom, Didier Schmidt occupe quand même la onzième place du combiné. Mais ce résultat ne satisfait pas l'Alsacien, qui essuie de nouvelles larmes de désespoir. « C'est trop rageant toutes ces catastrophes », murmure le jeune garçon. Les anciens qui l'entourent le consolent en lui prédisant qu'à l'avenir il ne fera plus - de telles bêtises ». Didier rêve d'être champion olympique. A Vail, il a constaté que le chemin n'est pas aisé et que, comme le souligne Florence Steurer, deuxième du combiné de Val-Gardena en 1972. « chaque détail compte ».

SERGE BOLLOCH

# **TENNIS: Coupe Davis**

## La France en vue de l'Amérique

L'Equipe de France de tennis a fait un grand pas vers la qualifica-tion pour le deuxième tour de la Coupe Davis en remportant les deux premiers simples contre les Israé-liens, vendredi 3 février, à Tel-Aviv. A court de compétition, Yannick Noah a peiné lors des deux pre-mières manches contre Gilad Bloom

de son adversaires, il a ensuite réussi à s'imposer en cinq sets (3-6, 4-6, 6-2, 6-4, 6-4) après un final d'une rare intensité.

En cas de qualification pour le deuxième tour, les Français rencon-treraient probablement les Américains, qui mènent également 2-0 contre le Paraguay, après les deux premiers simples. Michael Chang et André Agassi se sont imposés respectivement contre Victor Pecci (6-7, 6-3, 6-4, 6-2) et Hugo Cha-pacu (6-2, 6-1, 6-1), vendredi 3 février, à Fort-Myers (Floride).

### Libération. Il s'était engagé très tôt dans la politique. Militant du Parti communiste durant les années 50, il collabora aux Lettres françaises et se trouva parmi les intellectuels de

gauche qui dénonçaient la guerre d'Algérie. A cette époque, il écrivit deux romans, la Permission (Julliard, 1957) et les Relations (Laffont, 1964). Après avoir quitté le Parti com-muniste, Anselme revint à la politi-que en mai 1968. Il anima, notamment, les Cahiers de mai. Par la suite, il deveit participer aux luttes ouvrières, celles de Lip en particu-lier. Après vingt ans de silence, il allait publier un nouveau roman en 1984: le Compagnon secret (Laf-

### Décès de M. Jacques Carcassonne

font).

M. Jacques Carcassonne, ancien président du tribunal de commerce de Paris, est décédé, le mercredi le février, à l'âge de cinquante-neuf

[Né en juin 1929, à Marseille, Bouches-du-Rhône, licencié ès lettres, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et de l'Institut des hautes de Paris et de l'Institut des hautes études internationales, Jacques Carcas-sonne fut depuis 1961 président-directeur général de la société Jacques Carcassonne SA (négoce de dismants et de pierres précieuses). Expert près le tribunal d'instance et la coar d'appel de Paris (1970-1975), président de cham-bre au tribunal de commerce de Paris, il devint en 1982 président de ce même tribunal. En désaccord avec certains des aspects de la politique suivie par M. Bobert Badinter, garde des sceaux de l'époque, il devait démissionner au mois de juillet 1983 de cette présidence. Administrateur du groupe Publicis SA. Jacques Carcassonne devait assurer la Jacques Carcassonne devait assurer la présidence de la filiale Régio Presse jusqu'au mois de décembre 1984.]

mières manches contre Gilad Bloom (213° au classement ATP) avant de s'imposer en quatre sets (7-6, 4-6, 6-3, 6-3). Imprécis en fond de court et souvent passé lors de ses montées au filet, Henri Leconte a connu encore plus de difficultés dans ses deux premières manches contre Amos Mansdorf. Plus agressif et au milieu des athlètes que sont l'Ita-